Responsable du laboratoire de controle enalytique

-----

Jangate Taga dala 11 da 11 da 11

Mary Commence of the Commence

-

the second of the second

Marine Carlos Santa

the same was a second

1. 1.

BOURSE \*\*\*

JEUDI 16 MAI 1991

DECONNUE coupable d'en-lièvement et de complicité de soups et blassures, M- vin-nie Mendels ne s'est pas laissé abattre par la condamnation à six ens d'emprisonnement qui lui e été infligée par la Cour suprême de Johannesburg. L'épouse du vice-président du Congrès natio-nal africain (ANC), celle que l'on e eppelée « le mère de la par le passé qu'elle n'était pas du genre à se laisser décarconner par ses détracteurs, et encore moins par un tribunal présidé par

Cette battante s'en est immédistement prise eux médles, eccusés d'evoir diffusé dea cinformations tendancieuses». Elle n'e eu eucune peine à railler ses supporters, qui conaldèrent comme une infamie le sentence qui e été infligée à celle qui pendent si longtemps a représenté la résistance eu pouvoir blanc et la victime d'un système qui l'e séparée de son meri pendent plus de vingt-sept ens. Après dix ens de lutte sur le terrain, Winnie, devenue « la pasionarie des townships p. e connu huit ennées d'exil avant de braver les interdits et de retrouver sa liberté de mouvement eu début de 1985.

UNE liberté durement reconquise dont cette rebelle ne fera pas toujours bon usage. En quelques années, elle contribuera per des propos malheureux, des provocations déplacées, une attitude de vedette eu-dessus des lois, à eltérer son imege d'Idole.

Les événements qui l'ont conduite devant la justice sont cette « veuve politique » qui n'en falsalt plus qu'à sa tête. Avant d'être reconnue coupable par les tribunaux, elle evait été désavouée, en février 1989, par les aiens, qui lui avaient publiquement fait grief d'« avoir violé l'esprit et l'éthique » du mouvement anti-apartheid.

Tel est bien le sens de la lourde peine infligée per le justice eud-africaine, qui e reproché à celle qui est en position de devenir la première dame du peye, de e jouer avec la vie des eutres » et de n'evoir montré « aucune compassion à l'égard des victimes de

QUELLE que pulees être la décision de la eour d'ep-pel, dont M. Nelson Mendela espère qu'elle « levere eon épouse de toute accusation». son nom, mels euasi le mouvement tout entier, sort diminué de cette épreuve. C'est la mort dans l'âme que Nelson Mendele a suivi les péripéties de ce procès où les pressions sur les témoins ont illustré le sens très perticulier de la justice de la frange dure de l'ANC, celle que représente justement M= Mendela. L'ancien chef d'état-major de le branche armée de l'ANC ne s'est-il pas vanté de faire immédiatement libérer « la femme du ohef » quand le mouvement aera au pouvoir ?

Quelles seront les coneéquences de cette malheureuse offaire sur l'evenir des négocletions interraciales? « Elle n'e pas de rapport direct », a affirmé le vice-précident de l'ANC. Il n'empêche que M. Mandela se trouve fragilisé par la disgrâce de sa femme et que cette condamnation va contribuer à renforcer ceux qui voient d'un mauvais ceil les pourpariers engagés avec le gouvernement.

Lire page 8 l'article de FRÉDERIC FRITSCHER



# Winnie Mandela Mme Edith Cresson remplace M. Michel Rocard

Ancien ministre socialiste, elle est la première femme à la tête d'un gouvernement en France

M. Michel Rocard e présenté, mercredi des rumeurs persistentes et convergentes ll e été rempiecé per M™ Edith Cresson, encien ministre socialiste, qui est la première femme à occuper ce poste en France.

Nommé le 10 mai 1988, M. Rocard e été premier ministre pendent trois ens et cinq jours. Mercredi matin, il s'était entretenu avec le président de la République, comme chaque semaine evant le conseil des ministres, qui s'est réuni normeiement. La veille,

15 mai, la démission de son gouvernement eveient accru la probabilité du départ de à la demande du président de le République. M. Rocard et de la formation d'un nouveau gouvemement.

> A ie 8ourse de Paris, ies veieurs françaises, qui avaient perdu 1,57 % mardi, ont connu une nouveile beisse (- 0,85 %) mercredi en début de matinée, evant de se stebiliser dens l'ettente du nom du nouveeu premier ministre. (Lire page 15 ie portrait de Mª Cresson par Patrick Jarreau et Eric Le Boucher.)

## Préparer les échéances électorales

gauche », voire de la «gauche amé-

ricaino», comme disait naguère

par Jeon-Yves Lhomeau

Le départ de M. Michel Rocard était périodiquement annoncé et commenté, sitôt son errivée à Matignon le 10 mai 1988. Cette fois, il e vraiment présenté la démission de son gouvernement.

M. Rocard, plus que ses prédécesseurs, était exposé à ce genre de spéculations sur sa durée de vie gouvernementale, en raison de la nature de ses relations, tumultueuses ou d'incompréhension, avec M. François Mitterrand.

Les efforts de paix

au Proche-Orient

Coordonnant leurs démarches, les chefs des diplomaties soviétique et américeine, MM. Alexandre Bessmertnykh et James Baker, ont poursuivi, mardi 14 mai, leurs efforts pour réunir une contérence de paix au Proche-Orient, le premier en retournant en Syrie, avant de rencontrer M. Yesser Arafat à Genève, et le second en aliant de nouveau en Israél pour a'entretenir, mercredi et jeudi, avec les dirigeants de Jéruselem. En dépit de déclarations contraires, le climet n'était pas à l'optimisme.

misme. lire nos informations page 3

Le Goife en questions

Le dossier du Monde consacré aux questions que nos lecteurs continuent de ce poser sur la guerre du Golfe traite de le guerre aérienne, des énigmes qu'ont constituées le bombardement du « bunker » de Bagdad et le départ d'une partie de l'aviation iraklenne, et revient sur l'euphorie qui a saisi lee coalisés aux premières heures de l'offensive sérienne.

Changement à la tête

M. Robert Gates, le nouveau directeur, est un encien de la maison. page 8

Après le Sud-Eet et l'Atlanti-que, le gouvernement adopte un schéma directeur prévoyant 4 700 km de lignee TGV vers 2015-2025.

CAMPUS O EDUCATION

■ L'éveil tourmenté de l'école

calédonienne. . Un entretien

evec le ministre tchèque de

l'éducation. ■ Le désarroi de

«Sur le vif» et le sommaire complet

pages 19 à 21

l'élève Freinet.

page 35

Seize nouvelles

lignes de TGV

de la CIA

M. Chevenement, de cette gauche chrétienne dont M. Mitterrand déteste, dit-il, le penchant pour l'outoflagellation, il était arrivé à Matignon evec, au regard du président de le République, le passif d'une concurrence tenace pour la présidentielle de 1981 et même, un temps, plus discrètement, pour celle de 1988.

L'ettelage e pourtant tenu trois ans. Pourquoi donc remettre sa démission aujourd'hui? Depuis la

Incarnation de la « deuxième fin de la guerre du Golfe, le comportement du premier ministre a donné du corps à son départ annoncé. Le 3 mars, la guerre terminée, M. Mitterrand avait conclu sa dernière allocation télévisée en exigeant de la France « résolution » et « élan », ce qui avait été immédiatement traduit comme une injonction adressée en gouvernement. M. Rocard l'evait bien compris ainsi, puisque, dans son interview au Monde date du 7 mars, il se proposait d'incarner ce qu'il

appelait, lui, un « nouvel élan ». Lire la suite page 14



FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

Le gouvernement de la méthode et des grands chantiers par JEAN-LOUIS ANDRÉANI

Le dixième premier ministre de la V. République
par THIERRY BRÉHIER
 L'homme des grandes espérances, par ALAIN VERNHOLES

■ La petite histoire d'une démission présumée, par ALAIN ROLLAT Dans les conloirs de l'Assemblée nationale, par PIERRE SERVENT

■ Le dur jeu des trois familles, par PIERRE GEORGES Lire page 45

Les hélicoptères et les parachutistes soviétiques sèment la terreur dans les villages arméniens situés à proximité de la frontière avec l'Azerbaïdian

de notre envoyé spécial Le paysage est d'une beanté à

couper le souffle. On eperçoit, à bonne distance, une crête montagneuse recouverte d'herbe tendre. Elle marque la frontière entre l'Arménic et l'Azerbaïdjan. C'est de là qu'est venu l'hélicoptère qui e arménien, à la limite entre les pas une mince affaire... Ils ont

de journalistes racontent ce qui s'est passé, samedi II mai, probablement ce qui est arrivé de plus important à Aravuz depuis la ouit des tempa. L'événement est minime du point de vue militaire puisqu'il n'y a pas eu de victimes, ouvert le feu sur le hameau d'Ara- mais on comprend que, pour ces vuz, minuscule point avancé paysans montagnards, ce ne soit

deux Républiques. Les habitants perdu trois machines agricoles : la qui eccueillent notre petit groupe rafale lancée par l'hélicoptère et dont on nous montre les impacts e rendu les engins inutilisables. Le tir était bien ejusté puisque les balles ont touché les réservoirs d'essence, facilement reconnaissables sur ces tracteurs de fabrication soviétique, qu'oo utilise des deux côtés de la frontière comme partout ailleurs en URSS.

### Une loi d'ensemble pour les écoutes téléphoniques

Les écoutes téléphoniques se pratiquent en France en dehors de tout cadre juridique ou légel précie, en dépit des engegements des gouvemements successifs de moralise ces atteintes aux libertés individuellea. Pour remédier à cette situation, un projet de loi englobant tous les aspects du « secret des correspondances émises par la voie des télé-communications » e été aoumis eu Conseil d'Etat qui doit rendre son avis jeudi 16 mai.

### DOMINIQUE DHOMBRES Lire page 16 les articles d'ÉRICH INCIYAN Lire la suite page 10 Les yeux d'or

« La Belle Noiseuse », de Jacques Rivette, s'inspire librement du «Chef-d'œuvre inconnu» de Balzac

par Jean-Michel Frodon

Le film commence par un jeu qui semble dangereux (un chantage) et ne l'est pas. Le danger vient ensuite. Quend Marienne accepte de poser pour le vieux peintre Frenhofer. Ce n'est plus un jeu, c'est une ordalie, un jugement de vérité. Daos la somp-tueuse propriété languedocienne de l'artiste, qui semble une Thélème et sera un château des supplices, checun mise, sur le tapis, sur la toile, sur l'écran, l'essentiel de lui-même.

D'abord elle ne veul pas, Marianne. C'est son ami Nicolas, peintre lui aussi et admirateur de Frenhofer, qui l'a offerte comme modèle, pour que le maître réa-lise cette « Belle Noiseuse » qu'il a renoncé à peindre depuis dix ans. Liz, la femme de Frenhofer, qui posa jadis pour le tableau, est inquiète aussi. Seul Balthazar Porbus, Méphisto fortuné, pousse

à l'ecte. Puis Marianne accepte, et l'inexorable edviendra dens le huis clos de l'atelier, entre le peintre et son modèle.

« Oui, c'est de tableaux qu'il va être question », annonce la voix off. Cette voix sait quelque chose que le spectateur ignore, elle ettire et séduit comme pour une hypnose. Jecques Rivette aussi sait quelque chose des envoûtements, quelque chose du cinéme : il suffit de voir comme il filme le circulation fluide de personnages qui semblent des danseurs devent sa caméra dansante (le contraire d'une caméra egitée) pour les entraîner vers l'immobilité contreinte de le pose. Il suffit de voir comme il organise les glissements ou les affrontements du caché et du

Lire la suite page 18 ainsi que le dossier de guide Arts et Spectacles consacré au 44 Festival de Cannes.

MANIÈRE **DE VOIR** 100 pages MODÈLES OU**MENACES?** EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

A L'ETRANGER: Algérie, 4.50 DA; Merce, 8 DH; Tunisie, 750 m.; Allemagne, 2.50 DM; Ausriche, 25 SCH; Balgique, 40 FB; Caneda, 2.25 S CAN: Antilles-Réunion, 8 F; Côte-d'Ivoire, 465 F CFA; Danaments, 14 KRD; Espagne, 190 PTA, G.B., 85 p.; Grèce, 200 DR; Intende, 1,10 £; Italie, 2 200 L; Luxambourg, 42 FL; Norvège, 14 KRN; Pays-Bass, 2,75 FL; Portugel, 170 ESC; Sánégal, 450 F CFA; Subde, 15 KRS; Susse, 1,80 FS; USA (NY), 2 S; USA (others); 2,50 S.

par Jacques Barrot

ANNÉE de la justice commence par un naufrage. Les affaires se succèdent et se ressemblent. On peut déjà en prévoir le coût : au mieux, des citoyens encore plus désabusés, démobilisés ; on pis, une nouvelle poussée des extrémismes. La journée d'action des magistrats du 16 mai nous le rappelle : s'il y a aujourd'hni un chantier urgent, c'est celui de la justice délabrée, de l'appareil judiciaire menaçant ruine. L'affaire Urbatechnic a soulevé de justes indignations. Pour éviter, à l'avenir, de tels errements, un point doit être immédiatement résolu : l'intervention du Parquet.

li est certes logique que le parquet dépende du pouvoir exécutif, poisqu'il est chargé de mener l'action de la société contre la violation de la loi. Mais cette dépendance est instaurée pour permettre l'action, oon pour l'étoufier. C'est pourquoi il est impératif que, dans des conditions exceptionnelles, d'aotres ponvoirs que l'exécutif puissent requérir un procureur pour ouyrir ou poursuivre oce information judiciaire, nonobstant les instructions de ses supérieurs ou en leur absence. Le président du Conseil constitutionnel, les présideots des deox Assemblées, le Conseil supérieur de la magistrature lui-même, devraient disposer de ce pouvoir.

Mais le mal est bien plus profond : en haut, il y a les affaires ; en bas, il y e des dizaines de petits scandales quotidiens qui font que les Français perdent contiance dans la justice et, par-delà, leur foi dans la démocratie. La situation actuelle est le fruit d'un long avilissement, plus ancien même que notre République. La courtisanerie des « chats fourrés d'hermine » comme la chouannerie des petits juges sont des constantes de notre organisation judiciaire. Ce n'est pas d'hier, non plus, que la justice souffie de paupérisation.

Conséquences: lenteur des procédures, encombrement des greffes – il faut souvent plusieurs mois pour dactylographier des décisions de justice déjà délibérées, – sous-effectif des tribunaux – difficultés de recru-

tement à l'Ecole nationale de la magistrature... Le justiciable qui fréquente ce que l'on appelle, par antiphrase sans doute, les « palais » de justice, se trouve confronté à une administration poussièreuse, inefficiente, servie par des fonctionnaires démotivés. On a méprisé l'appareil judiciaire pour mieux le maîtriser. Et le mépris pour la justice induit le mépris pour le juge.

Résultat: tout le système qui part à vau-l'ean se voit peu à peu grangrené jusqu'à la moelle, si bien qu'an bout du compte ce ne sont plus des réformes qu'il faut mettre en œuvre, mais une révolution. La réforme de l'aide légale, celle de l'instruction, celle du Conseil supérieur de la magistrature qu'on nous annonce, ne suffiront pas pour revitaliser profondément l'appareil judiciaire. Et pour cause : tout comme l'inflation de la corruption, le malaise de la justice tient à l'esprit même de nos lois, à l'équilibre de nos pouvoirs, et sont hors de portée de simples mesures techniques de plomberie ou de replâtrage. Le stade du rapiéçage est dépassé. Et out comme il faut changer d'institutions et construire une VI République, il faut anjourd'hui changer de justice,

 Le judiciaire doit devenir un troisième pouvoir à part entière, à côté do législatif et de l'exécutif. La justice est adulte, et il faut la traiter comme telle.

Aujourd'hui, ao contraire, le Conseil supérieur de la magistrature est curieusement présidé par la personne même qu'il est censé assister dans sa mission de garant de l'indépendance de la justice : le président de la République. Le soupçon politique qui pèse sur la justice trouve son germe dans cette contradiction. Remarquons du reste que ces deux voix, en dépit du devoir que leur confile la Constitution, sont restées muettes tout au long de l'affaire Urbatechnic. Toiletter le Conseil supérieur de la magistrature n'est qu'un alibi. A la tête du pourvoir judiciaire qu'il faut mettre en place, un Conseil supérieur de la justice digne de son noru doit être composé

selon les mêmes modalités que le Conseil constitutionnel. Il devra disposer, en outre, d'une large autonomie budgétaire.

Une telle institution sera plus à même de rendre la justice plus indépendante. Mais dans cet objectif, il faut aussi reconstruire un système judiciaire plus cohérent et plus per-

2. – Procédure accusatoire ou procédure inquisitoire? Le rapport Delmas-Marty, n'en déplaise à M. Kiejman, e posé la question dans ces termes essentiels et a montré qu'il fallait, en tout cas, aller jusqu'au bout de l'une ou de l'autre logique. Notre choix est clair : le juge doit être rétabli dans son rôle fondamental : celui de trancher le litige.

### L'équivalent d'un quart de porte-avions

3. — Le statut des magistrats doit être modifié. Il y a autant de juges en 1991 qu'il y en avait en 1918, et qu'il y a aujourd'hui d'avocats à Paris. Il est indispensable d'ouvrir plus largement le recrutement des magistrats.

Certes, la France présère traditionnellement le fonctionnariat à l'échevinage. Mais on ne persuadera personne qu'il sussit de vivre deux ans dans une école pour devenir un bon juge. C'est aussi l'accès aux plus hautes fonctions de la magistrature qui ne doit plus être réservé aux scales carrières a réussies » – on sait quels sont, actuellement, les critères de cette réussite. – A cette sin, il faut des moyens sans commune mesure avec les efforts chichement entrepris jusqu'ici. Le budget de la justice est équivalent en désicit de Bull en 1990, à un quart de porte-avions! Est-il inenvisageable de lancer un plan quinquennal de modernisation judiciaire? Les tribunaux doivent être les grands travaux de la Républi-

Mais l'argent ne suffit pas pour rendre eux juges une place prééminente dans la cité. Si l'on veut attirer, pour des périodes temporaires, des avocats, des juristes de qualité, il faut revaloriser les conditions de travail et mettre de l'ordre dans une hiérarchie trop pesante qui cumule les défauts de l'organisation militaire et les vices de la bureaucratie.

### Lenteur, ésotérisme

4. — Enfin, les droits du justiciable doivent être mieux assurés. Le respect de la justice passe par la bonne exécution des décisions rendues.

Là ansai beaucoup est à faire: l'insolvabilité des parties, leur mauvaise volonté, quand bien même îl s'agit de l'Etat ou d'institutions publiques, la désorganisation des tribunaux et l'absence de suivi font qu'en matière civile ou administrative nombre de jugements restent lettre morte. Il en va de même en matière pénale où existe, paradoxalement et malheurensement, le travers inverse (peine exécutée en préventive et « confirmée » par le jugement).

Les procédures d'urgence et d'injonction doiveot donc être renforcées : une justice lente est infiniment plus difficile à faire respecter que des jugements provisoires, réglant au moins les parties les plus évidentes des litiges. La lenteur est un des maux, l'ésotérisme suranné du langage manié dans les prétoires en est un autre. Le vocabelaire et les procédures judiciaires doivent donc être simplifiés et rendus plus accessibles au citoyen, mais aussi plus adaptés à la société moderne et à l'ouverture européenne.

La justice est donc gravement malade. Avouons-le toutefois : ce n'est pas le seul Parti socialiste qui est en cause. Ces compromissions, les affaires étouffées, les détournements de procédure, n'ont pas manqué depuis trente ans. Le pouvoir corrompt, car il est aujourd'hui facile de corrompre. Qui pourrait prétendre rester sans tache après dix ans d'usure et de compromission, et avec, surtout, un système judiciaire comme le nôtre? Ce qui est vrai aujourd'hui pour la gauche pourrait l'être demain pour la droite. On voit du moins que; dans le système actuel, seule une forme ou une autre d'alternance peut prévenir de telles désirs présumés des gouvernants, les juges ne s'autocensureraient pas si toute leur carrière n'était pas a surplombée » par un pouvoir qui, année après année, semble inamovible.

Si le le pouvoir ne peut plus céder à l'attentisme systématique, l'opposition ne doit pas non plus se contenter de philippiques ou de chaluts parlementaires. Les éternels pingpongs médiatiques sur les affaires ne feront jamais que dégrader plus encore l'esprit public. L'outrance du ton ne sera jamais une garantie de sérieux. Il est bon de s'indigner; il est mieux de réfléchir et d'agir.

▶ Jacques Barrot est député de la liauts-Loire, secrétaire général du CDS.

### COURRIER

### Les Assyro-Chaldéens, réfuglés oubliés

Au Proche-Orient, un groupe ethnique reste absent de la scèce politique, les Assyro-Chaldéens.

Aujourd'hui, leur situation est dramatique. Plus de 200 000 Assyro-Chaldéens ont déjà fui l'Irak. Partis vers la Syrie, la Turquie et l'Iran. Beaucoup d'autres se sont lancés sur les routes, venus surtont de Bagdad, en direction de la frontière ou de la fameuse zone de sécurité.

Comme les Kurdes, les Turkmènes et autres minorités d'Irak, les chrétiens assyro-chaldéens (Assyriens, Chaldéens, Syriaques), une communanté de 1,2 million de personnes, n'ont pas été épargnés par la reprise en main du pouvoir à Bagdad.

Plus de 35 000 d'entre eux ont trouvé refuge en Syrie où ils sont plutôt bien accueills. Plus de 70 000 sont en Iran, à Piranshahr et ailleurs. Quant aux 20 000 réfugiés en Turquie, leur situation serait préoccupante. Ils se plaignent d'être maltraités oo carrément refoulés. Concentrés dans la région de Silopi, on les séparerait des autres réfugiés et certains se trouveraient dans des camps de l'armée. e Quand ils ont vu que j'étais Assyro-Chaldéenne chrétienne, ils m'ont repoussée », témoigne Djamila, qui essaie à présent de fuir vers l'Iran.

Selon plusieurs sources, 5000 fugitifs, surtout femmes et enfants, seraient morts sur la route, Quelques milliers d'indésirables attendraient à la frontière turco-syrienne.

JOSEPH YACOUB

REVUES

FRÉDÉRIC GAUSSEN

### Mourir pour son ethnie...

La fin des guerres coloniales et de l'affrontement Est-Quest devait mettre un terme aux conflits entre Etats. Et pourtant les tensions sont toujours aussi nombreuses, opposant des groupes ethniques, au sein d'une même nation ou dans un cadre régional.

NE guerre peut en cacher une outre... L'opinion internationale, qui s'était passionnée pour la libération du Kowelt, se retrouve devant l'écrasement des Kurdes. Autant le premier cas était d'une classique simplicité, autant le second paraît inextricable. Un pays expansionniste, conduit per un dictateur conquerant, en envahit un autre, et une coalition de nations inquiètes se constitue pour le châtier. Les manuela d'Histoire sont pleins d'épisodes de ce genre. Que faire, en revanche, des Kurdes? Chacun sent bien que le sort de cette population, disséminée sur cinq Etats, est sens espoir. Qu'il n'y e pas de place pour eux sous le soleil des nations — puisque, précisément, ils n'ont pas vocation à devenir un Etat. Les Kurdes comme bien d'autres sur cette denète... - n'étalent pas conviés à la grande fête anticolonialiste des années 60-70, pour « le droit des peuples à disposer d'euxmamas ».

Comme le fait remarquer Philippe Ardant, dans un numéro de Pouvoirs, consacré aux «nationalismes», ce droit était réservé aux peuples soulevés contre le joug des nations impérialistes occidentales : France, Grande-Bretagne, Portugal, Espagne, Belgique, Psys-Bas. Une fois libérés, ceux-ci se sont empressée de déclarer le problème récolu, même s'ils s'installaient dens des frontières artificiellement dressées par les anciens colonisateurs et englobant des populations fort desparates, que rien ne prédisposait à vivre ensemble.

### « Les guerres liées à la genèse d'un État »

Ainsi la fin de la décolonisation, llée à celle de la guerre froida, devait conduire naturellement à l'extinction des conflits, leurs deux sources majeures ayant disparu. Or on voit qu'il n'en est rien, les tensions principales a étant déplacées à l'intérieur des frontières.

S'ils sont moins spectaculaires car moins couverts par les médiao - que les « vrales » guerres, ces conflits - souvent obscurs et interminables - sont largement aussi mourtriers. Le sociologue mexicain Rodolfo Stavenhagen, dans la Revue internationale des sciences sociales rappelle que sur cent onze Etats en conflit armé, en 1999, on comptait esoixante-trois conflits internes et trente-six autres qui sont qualifiés de « guerres liées à le genèse d'un Etat», c'est-à-dire où s'affrontent un gouvernement ot un groupe d'opposants récla-ment l'autonomie ou la sécession pour une ethnie ou une région donnée ». « Une autre étude, ejoute l'auteur, révèle que les massacres perpétrés avec l'appul d'un Etat à l'encontre de certains groupes ethniques ou politiques ont caucé plus de pertes humaines que toutes les autres formes d'affrontement violent réunies. (...) En moyenne, depuis la fin de la deuxième guerre mon-diale, entre 1,6 million et 3,9 millions de civils non armés ont péri chaque année du fait de l'Etat...» Tous ces conflits naissent de

la conviction qu'éprouvent certains groupes, caractérisés par une langue, une religion ou une culture communes, que leurs droits ne sont pas reconnus dans la société où ils sont contraints de vivre. Mais les situations dans lesquelles ils se trouvent sont elies-mêmes fort diverses et Rodolfo Stavenhagen identifie au moins cept cas de figure dis-tincts, selon que l'Etat reconnaît ou non la caractère pluriettraique de sa population, que le groupe en question est installé dans un ou plusieurs Etata (il peut être minoritaire dans l'un et majoritaire dans un autre), qu'il est le plus ancien sur le territoire ou, au contraire, constitué par migrations ou déportations.... Aucun continent, aucun type de société ne sont épargnés par ce genre de situations, de l'Inde à l'Afrique, de l'Europe centrale ou l'URSS à l'Irlande, du Canada à

l'Aigérie, des Etats-Unio à l'Espagne ou à la France (evec les Basques ou les Corses – voire les Bratons).

Ce qui gêne le plus dans l'appréciation de ces phénomànes ect la conviction de leur archaīsme. Spontanément associés à des «luttes tribales» (comme l'on dit, lorsquo l'on parie de l'Afrique), ils ont un côté désuet, antihistorique, qui les rend suspects. Le mandame affirmait les ovoir définitivement dépassés, en les dissolvant dans l'internationalisme prolétarien et la solidarité harmonieuse de la société communiste. De mêmo, la République «une et indivisible» à la française pensait les avoir résolus dans l'universalité des droits de l'homme.

Et pourtant lle résistent. comme on paut le voir dans des pays eussi pacifiques et évolués que la Belgique, la Grande-Bre-tagne ou l'Espagne post franquiste. Et Marc Gjidara, dans Pouvoirs, relève le fragilité des solutions fédérales, même lorsqu'elles reposent sur des pratiques authentiquement démocratiquea, la langue constituant l'élément déstabilisateur majeur, comme on le constate en Belgique ou eu Québec. Seule la Suisse semble avoir réussi à préeerver un équilibre miraculeux entre la nécessité d'un Etat central et le respect des particula-

Faut-il pour autant désespérer de la cepacité des hommes à cohabiter, dès lors que la langue, la religion ou les modes de vie les séparent? Bruno de Witte, dans Pouvoirs, apporte à cette question inquiétante une réponse prudente. La coexistence, selon lul, est possible si les droits des minorités · aont officiellement reconnus, en tenant comote des spécificités locales. Cette reconnaissance peut prendre, selon les cas, la forme d'autonomie territoriale, de droits individuels, ou d'Institutiono particulières, à caractère religieux, juridique, éducatif; sportif on cultural 11

Enfin, les particularismes régioneux peuvent trouver plus facilement leur juste place dans un cadre politique pluo large qua l'Etat, telle la Communauté européerne, comme l'espère Maurice Duverger, ou une nation arabe débarrassée de son fanatisme religieux et de ses rivalités politiques, comme en rêve (sans trop y croire...) l'universitaire tunisien Kadh Ben Achour.

### Cette « gent barbare qui vint de loin »

Reste une question de fond : l'ethnie est-elle une réalité « substantielle », constituée une fois pour toutes et Imperméable à l'Histoire, ou est-ce une construction accidentalle, plus ou moins conditionnée par deo Intérêts politiques ou économiques? Isabelle Combès et Thierry Saigneo dans les Cahiers de l'Homme esquissent une hypo-thèse intermédiaire, en étudiant le cas des Indiens Chiriguanos, qui, surgis des montagnes des Andes, investirent, aux seizième et dix-septième siècles, la côte atlantique de l'Amérique du Sud. avant d'être exterminés par les Espagnols. Cette « gent barbare qui vint de loin pour assujettir toutes les netions indiennes» avait la particularité de constituer un groupa fortement structuré, mais capable d'absorber et d'intégrer des tribus d'autres origines sur lesquelles il jetait son dévolu. Les Chiriguanos parvenaient, à la fois, à former une nation homogène, jalouse de son identité, ot à se transformer er

Ainoi leo auteurs de cette étude veulent-ils soutenir l'idée que les « sauvages » ne sont pas à l'abri de l'Histoire et que, si les ethnies semblent résister à la modernité, elles ne sont pas pour autant vouées à l'immobilité.

Pouvoirs, 1991, nº 57, PUF.
 Revue internationale des sciences sociales, février 1991, nº 127, UNESCO/ERES, 115 F.

➤ Les Cahlers de l'Homme, « Alter ego. Nelssanca de l'identité chiriguano», Editions de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, 140 F.

PARIS-NANTES.

55 minutes.

Record sur la distance.

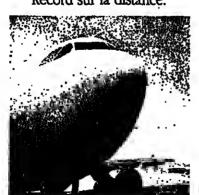

AIR INTER

Renseignements et réservations Air Inter Paris (45 39 25 25) ou votre agent de voyages.

هكذامن النجل

And the second second

Column der determ mile

Select Selection of the selection of the

The state of the s

profession of the Co.

In the Statement of the second

## M. Baker tente à Jérusalem de sauver son projet de conférence régionale

**JERUSALEM** 

de notre correspondant

Dans un climet de morosité evancée, le secrétaire d'Etat américain, M. James Baker, devait s'efforcer, mercredi 15 et jeudi 16 mai à Jérusalem, de faire aboutir son projet de conférence régionale de paix au Proche-Orient, qui, en dépit de déclarations aptimistes formulées cà et là, paraissait plutôt mal en point.

Depuis plusieurs semaines déjà, l'entreprise achoppe sur deux points sur lesquels s'apposent la Syrie et Israël. Les Syriens veulent que cette fameuse conférence, co-présidée par l'URSS et les Etats-Unis, permette sux participants d'intervenir dans le cours des négociations israélo-erabes auxquelles elle donnera lieu. Ils sonhaitent encore que l'ONU, d'une manière an d'une autre, y tienne une part active. Les Israéliens, eux, entendent que le eanférence se limite à une cérémanie d'anver-

Le secrétaire d'Etet américain,

M. James Baker, a eu, mardi

14 mai, à Ammen trais heures et

demie d'entretiens avec le roi Hus-

sein, au terme desquels il a affirmé

que toutes les parties concernées

par le conflit israélo-arabe étaient

d'accord pour entamer « des nego-

ciotions directes » dans le cadre

d'une conférence de paix parrainée

par les Etats Unis et l'URSS. Il a.

toutefols tempéré cet apparent

optimisme en reconnaissant que le

rôle de l'ONLi dansacette confés

rence faisait toujours l'objet de

Des « pouvoirs

véritables »

parties avec lesquelles nous avons

eu des discussions sont d'accord

essentiellement pour porticiper à

une conférence de paix parrainée

par les Etats-Unis et l'URSS en vue

de négociations directes entre Israel

et ses voisins et de négociations

directes entre Israël et les Palesti-

nlens, dans le but d'aboutir à un

accord d'ensemble basé sur les réso-

lutians 242 et 338 du Conseil de

sécurité », e déclaré M. Baker lars

d'une conférence de presse en pré-

Qualifiant, comme M. Baker, ses

entretiens de « fructueux et

constructifs », le roi a affirmé l'en-

gagement de son pays « sur la voie

sence du roi Hussein.

« De mon point de vue, toutes les

Avant de se rendre en Israël

Le secrétaire d'Etat américain

s'est longuement entretenu

avec le roi Hussein de Jordanie

 $\mathcal{T} = \mathcal{T}_{\phi}$ 

277

3.00

1025

Survey Survey

1.00

· · · » 🕏

61.61

100

1.00

100

. . . . . .

ture, inaugurant les pourparlers directs evec les pays arabes et les Palestiniens. Ils refusent tout rôle à l'ONU, organisation qu'ils accusent d'être systématiquement anti-

Ces divergences quant à la pro-cédure, apparemment insurmontables, masquent en fait les positians de fond traditiannelles des deux protagonistes. Les Syriens restent attachés à une formule de conférence internationale - saus le petronage des Netians unies – devant obliger l'Etat hébreu à se retirer de tous les territoires occupés en 1967 (plateau du Galen compris). Les Israéliens cherchent à abtenir un dialogue direct avec leurs voisins arabes, de manière à disposer d'une plus grande liberté de manœuvre par rapport aux décisians de l'ONU eppelant au compromis territarial. Le gouvernement de droite que dirige Itzhak Shamir estime evoir fait suffisamment de cancessians en ecceptant le principe d'une conférence régio-

de la paix dans la région, qui a

d'oilleurs tarde à se réaliser ». Il e

estimé qu'il falleit « saisir l'occa-

sian qui s'offre pour instaurer la

paix ou Proche-Orient, car celle-ci

ne se représentera probablement

jamais ». Le souverain a cependant

refusé de clarifier la position de

son pays sur le rôle des Natians

unies au sur la perticipation

syrienne à la conférence de paix.

Selon nne source antorisée.

Amman veut que la conférence de

paix ait des a pouvoirs véritables » pour l'application de la légalité

internetioosie et du principe de

l'échange des territoires contre la

paix. La Jordanie demanderait éga-

lement qu'Israël s'engage à inter-

rampre la colanisation des terri-

toires occupés et considérerait le

participatian syrienne camme

indispensable, en souhaitant que

l'ONU ainsi que la Communeuté

européenne jouent un rôle influent

dans le processus, et non celui de

Tranchent snr le ton relative-

ment aptimiste de san secrétaire

d'Etat, le président George Bush a,

pour sa part, déclaré mardi ne pas

pouvair « donner un compte-rendu

très aptimiste » des dernières dis-

cussions de M. Baker au Proche-

Orient. « Je ne dirais pas que c'est

un échec », a-t-il dit, en ajontent

qu'il n'était « pas découragé » parce

qu' wil y a des hauts et des bas, il y en a toujours eu ». - (AFP, AP.)

simples abservateurs.

nale réunie sous les auspices des Deux Grands. Le premier ministre a récemment multiplié les déclararions «dures», signifiant son refus de tout compromis sur la question des territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza. La ganche l'accuse d'avoir autarisé, cette fois encore, « l'élargissement » d'une implantation israélienne en Cisjordanie, la veille de l'arrivée du secréteire d'Etat - il s'agit d'une quarantaine de caravanes installées à Givat

> Coordination américano-soviétique

Hadasha, au sud-est de Jérusalem.

Les Etats-Unis et l'URSS ant ministre saviétique des affaires étrangères, M. Alexandre Bessmertnykh, avant de rencantrer M. Yasser Arafat à Genève, a tenté mardi d'assauplir le positian syrienne, lors d'une nonvelle visite à Damas, juste svant que M. Baker s'attache à convaincre ses interlocuteurs israéliens. Venent d'Amman, le secrétaire d'Etat est arrivé mardi soir à Jérusalem en franchissant le pont Allenby, sur le Jaurdain, puis, via Jericho, en pareourant une partie de la Cisjordanie, comme l'svait déjà sait un de ses prédécesseurs, M. Henry Kissinger. au cours d'une de ses nombreuses navettes dans la région.

Hamme du Texas, M. Baker e expliqué qu'il avait voulu se faire une idée de la « géographie du conflit » en mesurant l'étroitesse des distances entre larael et ses voisins. Apparemment très satisfait de cette expérience, il s'est ensuite enfermé durant près de trois heures au consulat des Etats-Unis nvec une délégatian de personnalités palestiniennes : M. Fayçel Husseini de Jéruselem, M= Hansn Ashrawi de Ramallah et le Dr Zacharia el Agha de Gaza. tautes proches du caurant central de l'OLP.

**ALAIN FRACHON** 

La réunion du Conseil de coopération CEE-Israël

### La participation de l'Europe au processus de paix n'est pas acquise

BRUXELLES (Communautés européennes)

de notre correspondant

Le ministre israélien des affaires étrangères, M. David Lévy, qui assistait mardi 14 mei à une réuolon du Conseil de coopération CEE-Israel, a écouté d'une areille apparemment compréhensive les Douze lui expliquer qu'ils souhai-taient participer pleinement au processus de paix engagé à l'initia-tive de M. James Baker, Mais H'n'a pas été en mesure d'indiquer quelle place son pnys entendalt y voir occuper par le Cammunanté. «Je retourne chez mol. Je rendral compte ou gouvernement de mes conversotions, le rôle à jouer par l'Eurape sera décidé ensuite entre naus [CEE-Israel] de façon amicale, grâce à des pourporlers directs. v

### **Partenaire** privîlégié

D'eutre part, M. Lévy s'est employé à relativiser les propos de M. Itzhak Shamir selon lesquels Israel ne rendrait jamais les territaires occupés. « Ces décinrations du premier ministre correspondent à l'idéologie du Likoud, e-t-il dit. Vous auriez voulu voir M. Shamir tenir des propos correspondant aux positions de lo gauche israélienne? Mais il n'empêche que M. Shamir a également indiqué que l'avenir des

territoires sera décidé nu cours des pourparlers. Sa façon de voir ne doit pas être utilisée comme un alibi pour ne pas répondre à l'offre de paix d'Israel. »

a Les Douze ont le désir de ne pas être convlés comme des représentants d'une Europe au rabais mais de participer, ou controlre, à part entière ou processus de palx; cela""n'a pas "paru choquer" M. Lévy », a note M. Roland Dumas qui, par ailleurs, a estimé souhaitable que la Syrie soit présente dans ces négociations. M. Gianni De Michelis, le ministre italien des affaires étrangères, a précisé que la Cammunauté était disposée à considérer l'Etat hébre comme un partenaire privilégié, à tisser avec lui des liens très étroits. du type de ceux qu'elle entretienl avec les pays de l'AELE (Association européenne de libre-échange).

Un différend concernant la demande - en suspens - de la Commissian curopéenne pour installer un de ses représentants dans les territoires occupés a été eplani. La France, a-l-on prétendu en Israel, souheite que ce fanctiannaire ait un rôle politique. M. Dumas a farmellement démenti. Ce délégué eura pour principale mission de superviser l'acheminement de l'aide importante fournie par la Cammunauté

PHILIPPE LEMAITRE

### M. Bessmertnykh a rencontré M. Yasser Arafat à Genève

semaine au Proche-Orient, le ministre soviétique des affaires étrangères, M. Alexandre Bessmertnykh, a rencontré le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, dans la nuit du 14 au 15 mai à Genève. Après deux heures d'en-tretiens à la missian soviétique auprès des Nations unies, le leader palestinien a déclare que « la négo-cintion » avait été « constructive ». M. Bessmertnykh n'a fait aucune declaration. Il s quitte Genève en début de matinée mercredi pour Moscou. Le ministre soviétique des affaires étrangères arrivait de Damas où il avait été reçu mardi par le pré-sident Hafez El Assad. C'était la deuxième visite à Damas du chef de la diplomatie soviétique, qui s'était déjá rendu en Syrie mercredi dernier. A son errivée, M. Bessmertnykh avait déclaré qu'il était « nécessaire

An terme de sa tournée d'une de revenir en Syrie et au'il était également utile d'échanger des vues avec les responsables syriens après nos discussions avec les dirigeants des pays de lo région. » « La Syrie, a-t-il ajouté, a un rôle-clef et nous accordons une grande importance à nos entretiens

> Le ministre syrien des affaires étrangères, M. Farouk El Charab a indiqué qu'eucun progrès n'avait été réalisé: «S'il n'y a pas de progrès, c'est à cause de la politique d'entêtement adoptée par Israel et pour deux raisons : les déclarations israéliennes et les mesures prises par Israël dans les territoires occupés» a-t-il déclaré. «La paix doit être basée sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité et nous croyons aussi que l'ONU doit participer à une conférence de paix », a ajouté M. El Charah. - (AFP.)

### IRAK

### Les négociations entre le gouvernement et les rebelles kurdes semblent piétiner

président Saddam Hussein et l'apposition kurde continue d'achopper sur la questian des garanties internationales et du contrôle de la région pétrolifère de Kirkouk, a-t-on appris, mardi 14 mai, euprès de sources kurdes à Londres.

Le chef dn Parti démocratique du Kurdistan (PDK), M. Massoud Barzani, qui conduit la délégation kurde à Bagdad et s'était déclaré confiant, dimanche, quant au succès des négociations avec l'Irak sur l'eutonomie du Kurdistan, continue de négocier le tracé des frontières du Kurdistan ainsi que le rôle du gouvernement de Bagdad, « L'atmosphère est positive»,

La Pologne représeatera les intérêts des États-Unis en Irak. -Le ministère polanais des affaires étrangères a annoncé, mardi 14 mai, que la Pologne représen-tera les intérêts des Etats-Unis en lrak, à la demande de Washington et avec l'accord de Bagdad. La rupture des relations entre les Etets-Uois et l'Irak est intervenue le 6 février deraier. – (AFP.)

Démenti do Canada sur la vente de 500 000 tonnes de blé à l'Irak. -Le Canada n'a signé aucun accord pour une vente ferme de blé à l'Irak, e indiqué, le 14 mai, un porte-parale de la Commissian canadienne du blé (CWB), à Winnipeg, dementant einsi les infarmatians en provenance de Bagdad faisant état d'un contrat de vente de 500 000 tonnes de blé canadien à ce pays (le Monde du 15 mai). Des représentants de la Cammissian canadienne du hlé se sont rendus la semaine dernière en Irak afin d'étudier les conditians dans lesquelles les livraisons cana-diennes de blé à l'Irak pourraient reprendre mais eneune vente ferme n'a été canclue. Les négociatians echappent pour le moment sur la question du paiement. - (AFP.)

La signature d'un accord entre le selon des sources du PDK à Londres. « Les Irakiens sont presses d'arriver à un accord et de l'annoncer. Nous ne sommes pas si pressés, ont-elles ajouté. Nous saurons dans les deux prochains jours s'il y a un accord »

Par ailleurs, le secrétaire général des Nations unies, M. Javier Perez de Cuellar, a déclaré mardi que ses représentants en Irak négociaient la mise sur pied d'une petite farce de police de l'ONU de 400 à 500 hammes équipés d'armes légères, pour protéger les réfugiés kurdes dans le nord du pays. Bagdad evait rejeté cette idée la semaine dernière, lors de discussions avec un responsable de l'ONU. - (Reuter.)

□ TURQUIE : sept marts dans le snd-est de l'Azetolle. - Sept Kurdes ont ete tues, mardi 14 mai, dans une opération des forces de l'ordre prés de Kahramanmaras (ex-Maras) dans le sud-est de l'Anatalie. La fusillade porte à douze, dont sept militaires, le nambre de tués depuis le début du mois dans cette régian lars d'affrontements entre forces de l'ordre et séparatistes kurdes. Dans le même temps, quarante-quatre personnes soupconnées d'appartenir à des organisations terroristes ou illégales ont été arrêtées dans le mème secteur notamment à Adana et à Ourfa. - (AFP.)

□ KOWEIT : arrestation de cinq opposants. - Un gronpe d'opposilion kaweiticn, le Mauvement eonstitutionnel islemique (sunnite), e annancé, merdi 14 mai, que cinq de ses membres avaient été arrêtés alars qu'ils collaient des affiches à l'aéraport de l'émirat. Selon un porre-parole du groupe. ees militants seraient les premiers oppasents arrêtés au Kaweit depuis le fin de l'occupatian irakienne de l'émirat. - (Reuter.)

### A TRAVERS LE MONDE

### **ANGOLA**

### Le Parlement a ratifié l'accord préliminaire conclu avec l'UNITA

A Luanda, le Parlement a retifié, mardi 14 mai, l'accord préliminaire de paix conclu avec les rebelles de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA) le 1º mai, à Estoril, au Portugal (le Monda du 3 mai) les délégations des deux au 3 mail. Les délégations des deux parties en conflit étaient attendues mercredi à Lisbonne (Portugal), pour rencontrer le médiateur portugeis, M. Durao Barroso, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, et les observateurs américains et soviétiques, et signifier leur assentiment officiel à l'accord d'Estoril. Celui-ci prévoit, notamment, la cessation de facto des hostilités dès le 15 mai et le signature officielle au Portugal, vraisemblablement le 31 mai, du cessezle-leu par le président Jose Eduardo dos Santos et per le chef de l'UNITA, M. Jonas Savimbi.

Ce damier, invité à s'exprimer devant le Parlement européen à Strasbourg, e déclaré, merdi, que ses hommes aavaient reçu l'ordre de suspendre toutes les opérations miltaires a à partir de mardi minuit. Il a de la sécurité civila française terru à préciser que l'UNITA en'aveit devait pertir, marcredi 15, da pas l'intention de prendre le pouvoir Paris. - (AFP, AP, Reuter, UPL)

par la force». Le chef de l'UNITA e également confirmé eon retour à Luanda, le 1= juillet, où la direction du mouvement compte s'installer définitivement. - (AFP, Reuter.)

### BANGLADESH

### Nouvelles inondations

Le mauvais tempe continue sur le nord du Bengladesh : de violente oregee font débarder les cours d'eeu, ce qui e submergé une zane estimée à 770 kilomètres cerrés où habitent 500 000 Bangladais et provaqué Is mart de plusieure dizzines de personnes. Les secours internationaux continuent. L'aide américaine (8 nevires, hélicoptères, véhicules emphibies) devait arriver à Chittagong mereredi 15 mal. De laur côté, les ministres des affaires étrangères de la CEE ont décidé, le 14 mai, d'accorder eu Bangladesh una aide d'urgence de 60 millions d'écus (72 millione de dollars). Une mission des Nations unles doit se rendre sur place pour évaluer les dégêts et estimer le montant de l'aide à plus long terme. Enfin, une équipe de techniciens

### BULGARIE

### L'opposition réclame des élections

pour le mois de juillet

Un groupe de trente-neuf députés de l'opposition bulgare, l'Union des forces démocratiques (UFD), a quitté le Parlement, mardi 14 mai, pour dénoncer son «inefficacité» et exiger des élections anticipées en juillet. Ce groupe de députés avait fixé un ultimatum au 15 mai pour que le Pariement se dissolve et que le Parti socialiste (ex-communiste) restitue à l'Etat l'argent obtenu sous forme de subventions pendant qu'il était au pouvoir, depuis 1947. «Nous ne pouvons plus rester dans un Parlement dominé par les communistes ». e déclaré mardi l'un de ces élus. M. Alexandar fordanov.

Le Parlement a entamé mardi l'examen du projet de nouvelle Constitution qui devreit faire de la Butgarie une démocratie parlementaire dotée d'un président élu au suffrage universel. Par aifeurs, tous lee procès d'anciens dirigeants communistes buigares sont actuellement suspendus pour des raisons diverses. Celui de l'ancien numéro un Todor Jivkov, notamment, est interrompu depuis le 15 avril en raison du mauvais état de santé de l'accusé. - (AFP, Rauter.)



## LE GOLFE EN QUESTIONS

### La guerre aérienne

Après le 2 août, date de l'invasionéclair du Koweit sans que l'armée de cet émirat – composée surtout de mercenaires - ne lui ait opposé une vraie résistance, M. Saddam Hussein a beaucoup bluffé. A lui seul, il a constitué une force militaire de poids, en appoint à sa propre

Le chef de l'Etat irakien avait, avant l'attaque, dissimulé à ses voisins arabes ses véritables intentions, il avait rusé et même usá du mensonge pour les surprendre et les endormir. Après l'attaque, il bluffe, donne la change et pratique l'il-

A ce bluff du président irakien sur ses capacités militaires réelles a corres-

pondu – sans qu'on puisse parler de connivence – la tactique américaine qui a consisté à magnifiar l'adversaire. Comme pour exorciser le cauchemar des opérations antérieures de l'ermée des Etats-Unia qui a'acheverent aur des échecs : la guerre du Vietnam, la récupération des otages de Téhéran ou l'évacuation de la force d'interposition à Beyrouth. Témoigne da la surappréciation de la situation per Washington le constat du secrétaire américain à la défense, M. Dick Cheney, selon lequel l'armée irakienne est la quatrième du monde.

Mais, comme tout homme qui bluffe, M. Saddam Hussein a commis une série d'erreurs de jugement, qui expliqua

D'une manière générala, il n'a sans doute pas imaginé que les Occidentaux. associés de surcroît à des pays arabes. iraient jusqu'à lui faire la guerre. Certes,

avant l'invasion du Koweit, il est persuadé qu'un complot se trame contre lui avec la complicité de certains des États arabes qui l'ont financièrement soutenu pendant les hostilités avec l'Iran. Mais il a cru que les Occidentaux ne réagiraient pas par le force, au Koweit, contre sa « prise de gages » territoriale pour faire flèchir ses voisins au Proche-Orient.

M. Saddam Hussein s'est probablement convaincu lui-même qu'on le laisserait agir à sa guise, eutant qu'il avait pu la faire pendant son conflit avec l'Iran grâce à toute l'aide militaire recue de l'Ouest. Accoutumée à la non-guerre que, depuis un demi-siècle, la dissuasion nucléaire procure à l'Occident, l'opinion publique dans cette partie du monde n'est pas prête à endurer les effets d'un. affrontement qu'il croit prolongé. Au besoin, la président irakien calmera le jeu en libérant, le moment venu, des

otages da pays occidentaux. Avec le déploiement du dispositif allié « Bouclier du désert», M. Saddam Hussein prend conscience que la coalition qui lul fait face se « muscle » progressivement. Mais il pressent que la guerre, si elle doit avoir lieu, se limitera au Koweit où - il en lance même le défi - l'armée de terre irakienne attend de pled ferme son

C'est probablement l'erreur militaire majeure du «maître» de Bagdad, entretenu qu'il est - depuis le conflit de huit ans avec Téhéran - dans l'idée que son armée de terre est le fer de lance d'un arsenal dont il surestime la capacité à résister eu choc d'une force autrement plus moderne et manœuvrièra que l'armée iranienne. Là, face au savoir-faire et à la technicité d'une coalition entraînée per les Etats-Unis, le bluff est sans effet. On a pu dire, en simplifiant, que l'armée

iraldenne a «fait la grève de la guerre» Plus exactement, l'aviation, frappée eu cœur même de son dispositif da commandement, e refusé très tôt le combat aérien, ou s'est mise à l'abri. La marine. une force naturellement très modeste en lrak, a sombré à peina sortie de ses bases. L'armée de terre – à l'exception d'une percée de trente-six heures à Khafii - e été comme paralysée, dépourvue de cet esprit de surprise et de cette ardeur au combat qui font la différence.

M. Saddam Hussein n'a pas cru, de prime abord, à des raids aériens intensifs de la coalition en profondeur sur l'Irak, y compris sur Bagdad, contre la « cerveau » même de son dispositif. Ensuite, pour avoir attendu en vain le choc frontal, l'armée irakienne s'est moralement délitée malgré ses matériels de qualité dont elle n'a pas su se servir.

## Des succès de l'avion « furtif » aux ratés du Patriot

 Au lendemain des premiers raids, l'euphorie des coalisés était-elle fondée?

Une semaine avant la date fatidique de l'ultimatum «onusien» du 15 janvier, les alliés ont organisé des patrouilles aériennes nu plus près des frontières evec l'Irak. Il s'est agi de relever les fréquences, dites opéra-tinnnelles, des centres irakiens de détection-radar et des sites de mis-siles ou des équipements de guerre électronique. A partir de ces mesures, dont le recueil a été d'au-tant plus facile que les matériels irakiens sont anciens ou d'origine soviétique parfaitement identifiée, les coalisés en déduisent des modes de brouillage ou de «leurrage».

Le but de l'opération est de réussir à neutraliser les moyens adverses en leur envoyant, le jour de l'assaut, de faux echos qui perturbent leur capacité de détection, leur interdit toute aptitude à désigner un objectif éventuel avec précisinn nu encore en « affolant » les centres de communications par des émissions parasites mission adverse.

Après quoi, les moyens d'attaque peuvent entrer en actinn. Ce fut le cas les 17 et 18 janvier avec, prin-cipalement, des F-117A « furtifs » et des missiles Tumahawk de croisière air-sol ou mer-sol en mission de destruction des centres de commande ment et de conrdination de l défense aérienne (avions) et antiaé-rienne (rampes de missiles), de façon à affaiblir les capacités de résistance de l'Irak et à obtenir une maîtrise de son espace aérien.

Durant les premières vingt-quatre heures, les avions «furtifs» ont à leur actif 31 % des cibles attein sans eucune perte de leur part. Le F-117A e été le seul avion à se voir assigner des objectifs à l'intérieur même de la ville de Bagdad. Durant toute le guerre du Golfe, qui s compté 109 876 sorties aériennes, nvec la perte par la coalitinn de 42 avions de combat (non compris celle de 33 autres dans des circons ment des opérations), les F-117A ont en Irak et au Koweit en n'accomplis sant que 3 % du total des sorties

Les avions «furtifs» ont surtout utilisé des bombes à guidage laser de 900 kilogrammes, comme la GBU-27 Paveway, à raison de deux engins du même modèle par raid. Les Irakiens n'ont été en mesure que de détecter le largage des bombes une fois effec-

Durant les mêmes premières vingt-quatre heures de la guerre, les Améri-cains ont tiré 105 missiles Tomahawk et, au total, près de 450 durant le conflit contre des usines d'armèment, des dépôts logistiques on des installations de production chimique, nucléaire ou biologique. Autant de buts «durcis», c'est-d-dire fortement défendus, enfouis ou protégés. Malgré la vitesse subsonique des missiles de croisière, l'effet de surprise a été réel. Mais la destruction au sol occasionnée par les tirs de Tomahawk n été moins lourde que prévu, obli-geant les B-52, qui en étaient porteurs, à pratiquer des bombarde-

Au total, pendant la guerre, depuis le ciel, les alliés ont déversé sur l'Irak plus de 88 500 tonnes d'armements dont 81 100 tonnes d'armements non guidés et 7 400 tonnes d'armes guidées svec précision.

il n'en demeure pas moins que les trakiens ont été pris à partie, dans la nuit du 16 au 17 janvier, simultané-

Page réalisée par Jacques Amairic, Jean-Marie Colombani, Francis Cornu Jacques Isnard, Bertrand Le Gendre, Véronique Maurus et Jacques-François Simon

des missiles de croisière qui ont très largement obéré leurs capacités de détection et d'alerte. Une fois mis hors service ses grands radars de surveillance et les radars propres à ses sytèmes de défense anti-aérienne, le baut commandement irakien a été dans l'impossibilité d'evoir une vue d'ensemble de la situation et de pouvoir coordonner la riposte.

D'où cette euphorie des coalisés, illustrée par des propos optimistes de M. George Bush à la presse avant même que les pilotes alliés aient eu le temps de rendre compte de leurs missions. Des évaluations ultérieures ont montré que, si une bonne partie de l'aviation frakienne avait été effectivement annihilée en vol et ou sol, en revanche des moyens de com-mandement et de transmissions certes amoindris - restaient en place. Il s'agit des PC dits d'antorité, an contact des forces, dont le rôle est de monter des contre-attaques à partir d'un arsenal intact, comme les rampes de missiles sol-sol Scud on des aéronefs (evions et hélicoptères) dans leurs abris.

28 février, c'est l'armée de terre na-kienne qui aura, en définitive, le plus souffert. Elle aura perdu 3 700 de ses 4 300 chars lourds et moyens au départ, 2 400 de ses 2 900 blindés d'accompagnement et 2 600 de ses 3 200 pièces d'artillerie. Sur ses 68 divisions, 42 euront été suffisamment désorganisées pour être consi-dérées comme inefficaces en cas de

 L'evietion irakienne e conservé intacts quelques movens: comment et pour-

Des objectifs fartifiés, enterrés, camouflés, vnire mobiles, nnt échappé eux premiers raids, et leur maintien a expliqué qu'il ait fallu attendre une offensive aéroterrestre pour que l'Irak, sévèrement bombardé par nne eussi pnissante armada, cesse de résister après quarante jnurs et guarante nuits de guerre sur son sol

Encore aujourd'bui, la coalition n'est pas en mesure de dire avec précision quels dégâts elle s fait subir à l'aviation de M. Saddam Hussein. Trente-six avions et six hélicoptères nnt été perdus, apparemment en combat. Mais on ignore le nombre de ces mêmes aéronefs qui ont été endommagés lors du pilonnage de ases aériennes en Irak et au Kow Les cibles en surface, parce qu'elles sont moins bien camouflées ou protégées et, surtout, parce qu'elles avaient été repérées et identifiées, n'nnt pas échappé à la destruction. Mais dans quel état sont les avions et

les hélicoptères que les Irakiens evaient placés sous des abris? La guerre du Golfe a montré qu'il était difficile de distinguer entre des nbjectifs réels et des leurres. Mais elle s aussi fait apparaître qu'il était délicat de vouloir s'en prendre evec certitude – à des cibles potentielles dissimulées dans des hangars ou des casemates, voire à des objectifs remis rapidement en état par des spécialistes du génie.

Dans le cas présent, la situation se complique en raison du savoir-faire des pilotes irakiens, qui sont parve-nes à soustraire leurs appareils à une éventuelle destruction en les convoyant jusqu'en Iran au nez et à la barbe des intercepteurs coalisés.

C'est aniourd'hni l'objet d'un litige entre Bagdad et Téhéran. Les Irakiens recensent le transfert de 115 svions de combat (parmi les-quels 24 Mirage F1; 24 Sukhoi-24; 40 Sukhoi-22; 4 Sukhoi-20; 7 Sukhoi-25; 9 Mig-23; 4 Mig-29) et de 33 avions de transport (soit 15 Iliouchine 76; 6 Airbus; 3 Boeing 737; 2 Boeing 747; 1 Boeing 707; 2 Falcon 20; 3 Falcon-50 et l Jetstar), quand les Américains évoquaient, à l'époque de ces mouvements, la «fuite» de 137 appareils de tous types. Laissant subsister une certaine ambiguité, les

22 avions irakiens sans que l'on sache, avec précision, s'il s'agit de la flotte aérienne effectivement présente sur leur sol ou du nombre des appa-reils qu'ils restitueraient à l'Irak le jour ou un traité de paix serait conclu entre les deux pays.

Quelle que soit l'issue de cette controverse, qui porte sur 18 mil-liards de france si la comptabilité de Bagdad est exacte, il n'en est pas moins vrai que l'armée de l'air irakienne s'est mise hors jeu quand l'opération « Tempête du désert » a

Pouvait-elle se condrire autrement dans un conflit où les rapports de forces étaient de 1 contre 4? Bien avant la guerre du Golfe, l'armée de l'air irakienne était couramment créditée de 700 evions. La coalition, au total, en a aligné près de 2 800, dont 63 % sous les cocardes américaines. En se dérobant à une forme de conflit pour laquelle elle n'était pas entraînée - M. Saddam Hussein l'a toujours cantonnée à on rôle d'appui de son dispositif terrestre, - l'aviation irakienne comme la flotte des hélicoptères se sont en quelque sorte «récupérées» pour l'après-guerre : ne dit-on pas, en effet, que le potentiel de la première comme celui de la seconde sont intacts à 60 %7

• Les deux «vedettes» du conflit ont été le Scud et le Patriot. Quelle a été leur efficacîté?

C'est un couple désormais indissociable que celui du missile irakien Scud svec l'antimissile américain Patriot. Sur ce thème de l'épée défiant la cuirasse, nn a beauconp brodé et aussi beaucoup brocardé. Ces engins partagent la particularité d'avoir été bricolés par leurs servants pour les besoins de ce conflit.

Le Scud, un missile soviétique d'une technologie ancienne, a été transformé par l'Irak, qui a voulu en augmenter la portée au détriment de la précision de son impact et de la se de sa charge embarquée. Le Patriot est à l'origine un missile des-tiné prioritairement à la défense contre avions à basse altitude, aucuel on a rajouté, par la suite, une capacité secondaire de lutte antimissile. L'un et l'autre ne s'étaient jamais rencontrés encore. Sur les écrans du mon entier, tous les téléspectateurs ont pu entrevoir en direct leur face à-face.

Du duel, le Patriot sort vainqueur en première analyse. Mais il convient d'y regarder de plus près, surtout depuis que les Israéliens, qui ont usé destinés M. Saddam Hussein, ont fait valoir leurs réserves.

Selon des statistiques américaines, les Irakiens unt lancé 86 Scud pendant la durée de la guerre du Golfe : 47 en direction du territoire saoudien et 39 sur le sol israélien, Pour intercepter 45 de ces engins irakiens qui se sont présentés dans le champ d'action de leurs missiles au-dessus de l'Arabie saoudite, les Etats-Unis reconnaissent evoir tire 158 Patriot contant quelque 6 millions de francs pièce. Délai d'interception après le départ du missile : de 15 à 18 secondes. Mobiles, les Scud se sont révélés difficiles à déceler avant leur mise en œuvre et aussitôt après leur tir, malgré les moyens d'observation américains : certaines batteries se dissimulaient sous les ponts des auto-routes et, parfois, c'est un avion A-10 antichar qui devait les en déloger.

Les Israéliens se montrent plus cir-conspects. A leurs Patriot, ils n'attribuent qu'un taux de succès de 20 %. Durant les quatre premiers jours de la guerre, 13 Scud sont tombés sur des villes en Israel, blessant 115 personnes et endommageant environ 2 700 appartements. Après l'installation de six batteries de Patriot, 11 autres Scud out provoqué la mort de 4 Israéliens, blessé 174 autres et endommagé pas moins de 9 030 appartements. Les 15 Scud restants sont tombés en dehors de la zone d'action des Patriot.

Cnnçu pour défendre des sites militaires, le Patriot n'est pas adapté pour couvrir des zones à forte densité de population non protégée. Il est arrivé que des débris de Soud on de Patriot retombent sur des régions habitées. Il reste à dénnuer la querelle de find entre Américains et Israéliens, à savoir le déploiement hâtif des batteries de Patriot en Israel, l'inexpérience des équipes israéliennes qui les ont servies, des procédures différentes de mise en œuvre du matériei entre Tsahal et l'armée américaine

Parce que sa cession à Tsahal a été momaie d'échange pour que Jérusalem se retienne de lancer des actions de représailles directement contre des rampes de Soud en Irak, le Patriot a, d'une certaine façon, cata-lysé sur lui la rancour des Israéliens.

Demain De la guerre aérienne à la guerre terrestre

## Le bombardement du «bunker» de Bagdad

Le 13 février, dans le même tempa nù M. Saddam Hussein fait savoir à l'envoyé spécial de M. Mikhail Gorbatchev qu'il est prêt à collaborer en vue d'une soluting pacifique du conflit, l'aviation américaine bombarde à Bagded un ebri souterrain, identifié comme étant un « bunker » militaire.

Ce bombardement, qui provaque la mort de nombreux civils à l'intérieur même de la casemate, soulève une intense polémique, tout eutant que d'eutres événements (comme l'accusation de tortures de pilotes elliés prisonniers des rakiens) utilisés dans la guerre psychologique que se livrent Bagdad et la coalition per médies interposés.

Une bayure

ca point de vue, très caractéristique de ce qu'on pourrait eppeler «lee erreurs per défaut» commises par les services de renselgnement et. bientôt, transformés en e manipulatinne » eu aervice de ausee à défendre auprès de l'apinian internetionele Cemouflages, «leurrages» et enfouissements sont, en quelque sorte, les meitres-mnts d'une tactique irakienne permanente, qui e'inepire de le doctrine soviétique. Cantre ces techniques de dissimulation, lee nutils modernes de l'espinnnags se révèlent maine efficaces que dans d'autres circonstances où le satellite d'observation, les avions de reconneissanca, lee Interceptions d'émissinns redio-électriques gories font des merveilles pour dresser l'nrdre de betaille adverse.

Le « bunker » de Bagdad avait danc été identifié per lee moyens habituels de la techno-Ingin propre au renseignement comme étant un abri gouvernemental, à l'exemple de ce qui peut exister dans d'autres pays qui cherchent à prémunir leure élites dirigeantes contre les

retombées d'un ennflit anudain, brutal et enurt à la fois tout en leur permettant d'exercer leur eutorité depuis ce même lieu. Ce que cea mnyens-là du renseignement dits «techniques» - par opposition eux eources ditee «humaines » qui sont actives aur le terrein - n'aveient pee relevé, c'est que l'abri en question hébergeait aussi des civils, comme des riverains ou des proches des famillee élues par le régime pour y trouver une

C'est cette défaillance ponctuelle du renselgnement ellié qui est à l'origine de ce que certains ea eont empreeeée d'appeier une «bevure» des bombardements de la capitale irakienne. Ce inur-là, cependant, la coalition atteignair ses 65 000 sortiee aériennee et l'Irak mettait le feu à un quantaine de puits de pétrole

En revenche, il est établi que des pilates elliés tombés en Irak evec leura evions ant été meltraités davantage par ceux dea hebitanta qui furent les premiers aur lee lieux à lee recueillir que per les forcee régulièree de M. Saddam Huseeln euxquelles ils furent ensuite remis. Certains de ces pilates ant dû égelement mel endurer leur élection en catastrophe soue la mitraille d'un adversalre qui - de leur propre aveu - faisait feu de tous les calibree d'ermes à se disposition pour dresser une véritable mureille d'ecler devent eux. depuis le missile sol-eir jusqu'à ques, individuelles nu enliec-

Les premiers raide, le 17 ianvier, d'avions français Jaguar contre l'aérodrome Al-Jaber et des dépôts de Scud au Kowelt en portent témoignage. Quatre epparells attequent à trèn basse eltitude sont eines touchéa st un des pilotes blessé par des tirs de canons antiaériens, de mitrailleuses et de fusils d'assaut.

| Le | Monde |
|----|-------|
|    |       |

Principeux associés de la société :

Société civile « Les rédacteurs du *Monde s* 

Société anonyme

Association Hubert-Beuve-Méry »

94852 IVRY Codes

\$2

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL 15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15 Tel.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.806 F

Edité par la SARL le Monde Durée de la société : Le Monde cent ans à compter du 10 décembre 1944

PUBLICITE Françoise Huguet, directeur généra Philippe Dupuis, directeur commerci

5, rue de Mouttessay, 75007 PARIS Tel.: (1)45-55-91-82 on 45-55-91-71 Teles MONDPUB 296 136 F Le Monde-Entreprises, M. Jacques Lesourne, gérant. Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration

Le Monde Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN :0395-2037 TÉLÉMATIQUE nts sur les micro

et Index du Monde au [1] 40-65-29-33

Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 38-10 - Tapez LM **ABONNEMENTS** PAR MINITEL 36-15 - Tapez LEMONDE

code d'accès ABO

ADMINISTRATION : PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY Tél. : (1) 40-65-25-25

| Télécopieur : (1) 49-60-30-10<br>Télex : 261.311 F  |
|-----------------------------------------------------|
| ABONNEMENTS                                         |
| 1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY                          |
| 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX<br>Tél.: (1) 49-60-32-90 |

SUIS. Teni FRANCE 460 F 890 F . 112 1 620 F

ÉTRANGER: aérienne tarif su Pour yous abo renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement

lés à formuler leur demande deu semaines avant leur départ, en

BULLETIN D'ABONNEMENT KP.

|                        | NIZ                      | DUREE CHOISIE |
|------------------------|--------------------------|---------------|
|                        | TE-MIÉRY<br>CEDEX<br>-90 | 3 mois        |
| BELC.<br>EMB.<br>S-BAS | PAYS                     | 6 mois        |
| 72 F                   | 790 F                    | 1 ==          |
| 23 F                   | 1 560 F                  | Nom:          |
| 6 F                    | 2 960 F                  | Prénom :      |
| par v                  |                          | Adresse :     |
|                        |                          |               |

Code postal: Localité: Pays:

íres : nos abonnés sont invi-Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimente. indiquant leur numéro d'abonné.

And the second s

William State of



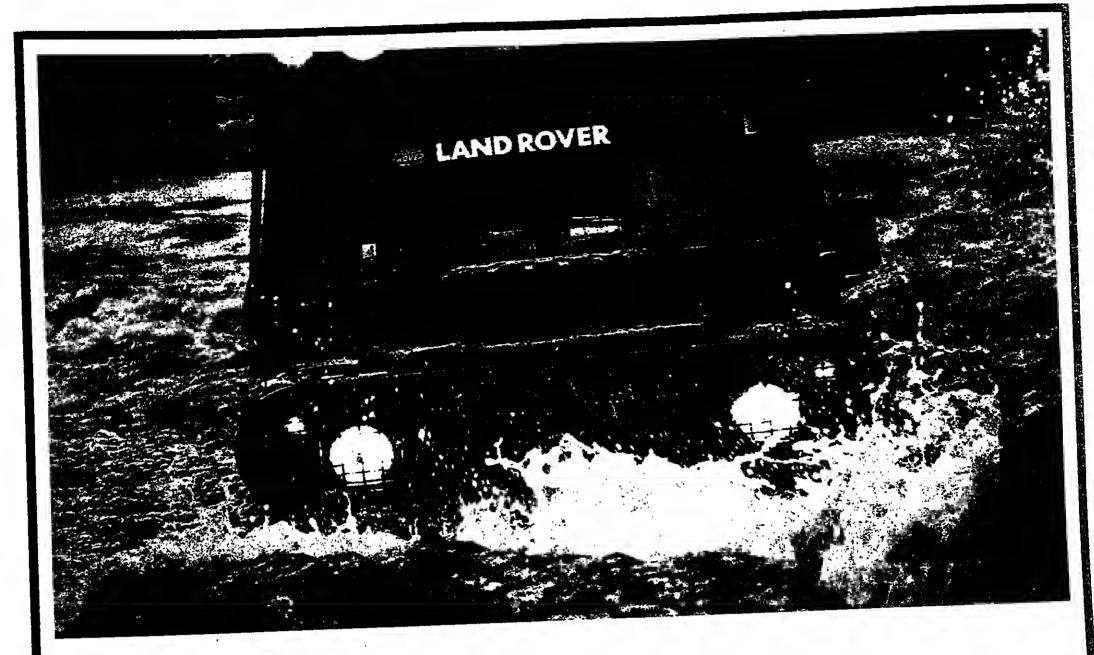

## CERTAINS CROCODILES ONT LA PEAU BIEN TROP DURE POUR FINIR EN MOCASSINS.

Lorsqu'il traverse un gué, les crocodiles s'écartent. Lorsqu'il rencontre un hippopotame, il ne se laisse pas impressionner, et on dit même que les rhinocéros font un détour pour l'éviter. Pourtant, sous ses dehors bourrus et sa carrosserie tannée sous tous les tropiques, le Defender cache un bon fond.

Son niveau d'équipement lui confère en effet un intérieur beaucoup plus hospitalier

que le monde qu'il traverse. Afin de parer à toutes éventualités, le Defender dispose d'un nouveau moteur 2,5 L turbo diesel de 107 ch, et même d'une petite lampe pour chercher sa boussole au fond d'un sac à deux heures du matin.

Quant à sa peau, le Defender l'a risquée sous des latitudes où peu d'hommes se sont encore aventurés.

Pour connaître votre concessionnaire: Tél. 05.102.102 - Minitel 3615 Land Rover.





## M. Jiang Zemin se rend à Moscou pour sceller la réconciliation sino-soviétique

Le secrétaire général du PC chinois a entamé, marcredi 15 mai, une visita officielle à Moscou, qui répond à celle que M. Mikhail Gorbatchev avait effectuée à Pékin il y a exacte-ment deux ans pour sceller la normalisation sino-soviétique. M. Jiang Zamin a annoncé qu'il signera un accord sur le tracé de la partie orientale de la frontière entre les deux pays PÉKIN

### de notre correspondant

Même si son titre de secrétaire général du PCC ne fait pas de M. Jiang le chef véritable du régime de Pékin, la visite de cinq jours qu'il entreprend à Moscou évoque le loin-tain souvenir des deux seuls voyages que Mao Zedong effectua jamais hors des frontières chiooises, en se rendant au Kremlio en 1949 et en 1957. La rupture allait intervenir peu après, et on ne verrait plus de « numéro uo » chinois dans la capitale soviétique pendant trente-qua-tre ans. Le voyage de M. Jiang se veut done l'ultime coosécration – après celui de M. Gorbatchev à Pékin en 1989 – d'un retour à la normale dans les relations entre les deux grands pays communistes.

Cela n'empêche pas ces relations d'être à peu près aussi méfiantes, encore que pour de tout autres rai-sons, que celles que le fondateur de la Chine populaire evait nouées avec Staline, après avoir dû patien-ter à la porte du Kremlin pendant une dizaine de jours pour être enfin reçu par le « Petit Père des peu-les Decides le service des peuples». Derrière les sourires que lui adressera M. Jiang, M. Gorbatchev sait qu'il y a la conviction de la direction chionise qu'il est le fos-soyeur du communisme en Europe. et un refus catégorique de Pékin de céder sur les vieux dogmes.

Dans uoe interview à la presse soviétique largement reproduite par les médias chinois, M. Jiang a chanté les louanges de Lénine, qui «a ouvert une nouvelle ère dans l'histaire humaine». Il s'est aussi lancé dans une apologie du parti communiste soviétique, sous la direction duquel « des accomplissements duquel « des accomplissements extraordinoires ont été réalisés au cours des quelque saixonte-dix années d'édification socialiste ».

### Accord sur le tracé frontalier

M. Jiang s'est déclaré convaincu que « le grand peuple saviétique sur-montera les difficultés et remportera la victoire finale », seule allusion, sur le mode stalinien, aux bouleversements en cours dans l'ex-e patrie des trovailleurs ». Il a enfin réitéré la position selon laquelle a les nffaires intérieures d'un pays doivent être réglées par le peuple de ce pays», principe qui permet au régime chi-oois de récuser toute critique exté-

ET S'IL N'EN CE SERAIT RESTATT QU'UN POUR RESISTER ... FIDEL? AU CAPITALISME.

Cependant, les deux anciens frères communistes sont à nouveau cootraints à faire bon voisinage, et s'y emploient. S'adressant brièvement à la presse à l'aéroport de Pékin avant de s'envoler pour Moscou, M. Jiang a annoncé qu'il signerait un accord sur le tracé de la froolière sino-soviétique dans sa portion

orientale. C'est dans ce secteur, où la frontière suit le cours changeant et multiple des fleuves Amour et Oussouri, que s'étaient produits, en 1969, les incidents armés les plus graves entre une Chine alors en proie à la fièvre maoîste et une URSS considérée par Pékin comme une sorte de «grand Satan révisionniste» aussi nuisible que l'Amérique

L'accord que M. Jiang signera à Moscou, objet de laborieuses négo-ciations depuis des années, devrait ciations depuis des annees, deviant aiosi replonger l'île Zhenbao (Damanski pour les Soviétiques), sur le cours moyeo de l'Oussouri, dans l'anonymat d'où l'avait sortie le premier de ces iocidents, le 2 mars 1969. Il restera à Moscou et à Pékin à s'entendre sur le trace de leur frootière dans sa partie occiden-tale, où d'importants espaces entre le Kazaksthan soviétique et le Xinjiang chinois restent contestés.

jiang chinois restent contestés.

Si l'on excepte un séjour en Corée du Nord, à l'abri des regards de la presse ioternationale, la visite de M. Jiang à Moscou représente une première pour l'homme que M. Deng Xiaoping a choisi pour être le e noyau» de la directioo appelée à preodre la relève de la vieille garde. Son passé d'ingénieur-stagiaire à l'usine d'automobiles Staline de Moscou en 1955 lui permet de se prévaloir de la qualité de de se prévaloir de le qualité de « vieil arni du peuple sovietique ». A l'aube de son voyage, il a toutefois préféré ne pas faire étalage, devant la presse occidentale, de sa connais-sance de la langue russe, et a employé plutôt quelques mots d'an-giais et de français. Uoe façon dis-crète, sans doute, de marquer que la Chine de 1991 o'est pas à la veille de renouer avec Moscoo le même de renouer avec Moscoo le même type d'alliance que pendant les

FRANCIS DERON

Malgré les réticences de la Grande-Bretagne

### La future union politique européenne devrait être plus active dans le domaine social

BRUXELLES

(Communautés européennes).

La charte des droits sociaux fonfamentaux adoptée par onze chefs d'Etat et de gouvernement en décembre 1989 à Strasbourg (M= Margaret Thatcher, alors premier mioistre, restant à l'écart) est restée lettre morte : ancuo texte d'application n'a depuis été adopté par le cooseil des mioistres de la CEE. Pour remédier à cette défaillaoce - qui risque, a souligné M. Jacques Delors, le président de la commission de Bruxelles, si elle perdure, de détourner les salariés de la construction européenne, - il convient que le nouveau traité instaurant une unioo politique élarvisse les domaines où les décisions peuvent être prises à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité. Tel est l'avis exprimé par onze Etats membres lors de la réunico de la conférence intergouvernementale qoi s'est tenue luodi et mardi à Bruxelles. M. Douglas Hnrd, le secrétaire au Foreign Office, s'est vivement élevé contre cette perspective.

Quoi qu'il en soit, onze pays, dont la France, sont disposés, moyenoaot quelques nuances, à fermement appuyer le projet de compromis présenté par la présidence luxembourgeoise. Celui-ci, tout en soulignant le rôle prioritaire que doiveot jouer les partenaires sociaux (e'est uniquement si

leur dialogue échoue qu'il faodra légiférer au plao communaotaire) suggèré que désormais les décivie et de travail, l'information et la consultation des travailleurs, ainsi que leur participation à la gestion, l'égalité des chances sur le marché de l'emploi, l'iotégration professionnelle des personnes excloes do marché, poissent désormais être prises à la majorité qualifiée. En revanche le système coocernant la sécurité sociale, le protectioo sociale des travailleurs et les conditions d'accès à l'emploi des ressortissants des pays tiers cootinoc-raieot à requérir l'unanimité. Enfin le droit syndical, le droit de grève, les dispositions concernant les rémunérations resteraient exclus du champ des compétences de la

Ce dossier de la politique sociale apparaît, en raisoo de la positioo britannique, comme une des principales difficultés à surmooter par les Douze pour mener à son terme le cooférence iotergouvernemeotale sur l'union politique.

A propos de la citoyenneté européecoe, propositioo chère à l'Espagne, la plupart des Etats membres out manifesté une certaine prudence, la majorité d'entre eux exprimant cependant un préjugé favorable à l'idée que dans chacun des Etats les ressortissants des autres pays de la CEE puissent désormais participer aux élections

## M. Esmat Abdel Méguid, nouveau secrétaire général de la Ligue arabe

M. Esmat Abdel Méguid, mioistre égyptien des affaires étrangères, a été élu, mercredi 14 mai, à l'unaoimité secrétaire général de la Ligne Arabe pour les cinq années à veoir, a-t-on annonce officiellement au siège de l'organisation. M. Abdel Mégnid est le cinquième secrétaire général de la Ligue depuis sa création, en 1945. -

D Un sommet américano-coviétique pent-être cet été. - Le président George Bush a indiqué, mardi 14 mai, qo'aucun accord n'avait encore été conclu pour qu'un sommet américano-soviétique ait lieu cet été à Moscou mais il a laissé entendre qu'une telle rencontre était possible. e J'ai dit clairement que j'aimerais aller à Moscou, à certaines conditions. J'aimerais penser que je le ferai», a-t-il déclaté. Le porte-parole de la présidence soviétique Vitali Ignatenko avait indique qoe M. Mikhall Gorbatchev souhaitait m sommet cet été « avec la signature d'un accord START + sur le désarmement anciénire. - (AFP.)

B M. Gorbatchev & Oslo pour son discours de prix Nobel, - M. Mikhail Gorbatebev se rendra à Oslo le 5 juin pour prononcer son discours de réception du prix Nobel de la paix 1990, a annoncé, mardi 14 mai, M. Vitali Ignatenko, porte-parole de la présidence à Moscou, M. Gorbat-chev fera le lendemain une visite en Suède. Le président soviétique oe s'était pas rends dans la capitale nor-végienne à la fin de l'année dernière pour y recevoir son prix, invoquant un emploi du temps trop chargé. Le prix avait été remis en décembre au premier vice-premier ministre soviétique des affaires etrangères, M. Ana-toli Kovialov. - (AFP.)

u Mission suisse en Chioe enr la question des droits de l'homme. -La Chioe a eutorisé la Soisse à envoyer une mission chargée d'y examiner la question des droits de l'homme, a déclaré à Manille. mardi 14 mai, le secrétaire d'État fédéral aux affaires étrangères, M. Klaus Jacobi, au leodemaio d'uoe visite à Pékin. La Suisse, a-t-il ajooté, souhaite encourager les réformes en Chine et va engager avec celle-ci des oétociations sur l'octroi d'un crédit de 100 millions de francs suisses. - (AFP.)

Di Nouvel échec des négociations frontalières entre la Chine et l'Iude. - Lors de leor quatrième série de négociations, qui se sont déroulées lundi 13 mai à Pékin, Chioois et Indiens o'oot pas reussi à se mettre d'accord sur le tracé de la frontière eotre leurs deux pays. Seloo un membre de la délégation indienne. one solution est peu probable tant que le situation politique en Inde oe scra pas stabilisče. - (AFP.)

D Reprise des visites à haut nivean entre la Roumanie et la Hongrie. -Le nouveau ministre roumain de la défense, le général Constantin Nicolae Spiroiu, est arrivé mardi 14 mai en visite officielle en Hongrie à l'invitation de son homologue hongrois M. Lajos Fur. Cette visite confirme un certain réchauffement des relations bungaro-roumaines, périodiquement tendues en raison du différend sur la minorité bongroise eo Roumanie. Une iovitation du présideot Ioo lliescu eo Hongrie e été transmise aux Roumains au cours de la signature, la semaine dernière à Budapest, d'un accord «ciel PHILIPPE LEMATTRE ouvert », portant sur des vois d'observation réciproques. – (AFP.)

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Les conseils de surveillance de WORMS et Cie, ainsi que des sociatés SIMER et PECHELBRONN réunis respectivement les 13 et 14 mai, ont été informés par leurs gérants d'un projet destiné à simplifier les structures du groupe WORMS et Cie:

 en réunissant au sein d'une grande sociétà cotée les différentes activités exercées dans le groupe.

concourant eu contrôle du groupe.

en facilitant l'identification, par les investisseurs trançais et internationaux, de la principale société cotée du groupe. Dans ce but, seront soumises aux assemblées générales de SIMER et de PECHELBRONN du

28 juin 1991 un ensembla d'opérations dont le schéma général est la suivant : • La société SIMER, détenue à hauteur de 95 % par WORMS et Cie et dont le principal actif est

constitué par une participation dans PECHELBRONN, servira de pivot à la restructuration. WORMS et Cie apportera à SIMER un ensemble d'actifs comprenant: - 26,3 % du capital de PECHELBRONN ainsi que la contrôle de deux sociétés intermédiaires

détenant ensemble 3,2 % du capital de PECHELBRONN, 41,7 % du capital da la Compagnie Nationale de Navigation (CNN). - 36,6 % de Demachy Worms et Cie Holding, société qui détiant 50 % du capital de la banque du groupe, Demachy Worms et Cie.

 SIMER dont le participation dens PECHELBRONN, compte tenu de ces apports et da l'axercica d'une option, sera portée à 44,5 %, fusionnera avec PECHELBRONN et prendra la nom WORMS et Cie, la société-mère du groupe changeant, elle, son nom en li est actuellement prévu, sous réserve des vérifications des commissaires aux comptes, aux

apports et aux fusions: qua l'apport de WORMS et Cie sera rémunéré par le création de 1.125.000 actions nouvelles SIMER: qua la fusion sera effectuée sur la base d'une parité de une action SIMER pour trois actions

PECHELBRONN: que les certificats d'investissement et certificats de droits de vore PECHELBRONN encore en circulation seront transformés en actions SIMER sur la base des parités suivantes: une action

SIMER pour cing certificats d'investissement; une action SIMER pour sept certificats de droit de vote. Il convient de noter que cet ensemble d'opérations: - n'entrainera pas de dilution, l'annulation de titres PECHELBRONN dans la tusion faisant plus que compenser la création da titres SIMER résultant des apporte. L'opération devrait,

au contraire, provoquer un affet d'anti-dilution équivalant à une réduction d'environ 7 %

du nombre des actions composant la capital actuel de PECHELBRONN. élargira la base de résultats récurrents de la nouvelle société cotée WORMS et Cie qui pourra consolider sa participation de 45,2 % dans le capital de la CNN, et un interêt de 33,3 % dans Demachy Worms et Cie. Il est rappele qu'en 1990 le bénéfice net de la CNN s'élevait à 89 MF et calui de Demachy Worms et Cie à 106 MF.

Il sera demandé à la Société des Bourses Françaises que la nouvella société WORMS et Cie prenant la suite de PECHELBRONN soit cotée au réglement mensuel de la Bourse de Paris. Ses principaux actionnaires seront:

 MAISON WORMS et Cie 41.7 % • IFIL (groupe Agnelli)

### NOUVEL ORGANIORAMNE

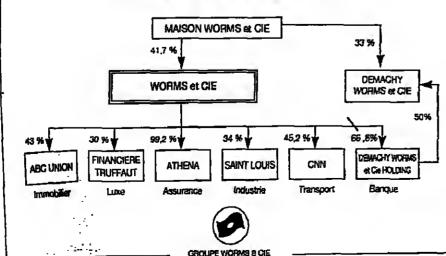

### Des sœurs, des frères

Les méconnus du roman familial.

Un ouvrage collectif des éditions Autrement 192 p. 89 F. En librairie.

autrement

## Le Monde

Edité par la SARL Le Monde

Comité de direction : ques Lesourne, gérant directeur de la publication Bruno Frappet, directeur de la rédaction Jacques Guiu, directeur de la gestion Manuel Lucbert, secrétaire général

Rédacteurs en chef

Amelric, Jean-Marie Colombani, Robert Solé (adjoints au directeur de la rédaction)

czi. Philippe Herreman, Jacques-François Sir

Daniel Vernet les relations inte

Anciens directeurs:

Hubert Beuve-Méry (1944-1969), Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985), André Fontzine (1985-1991)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15 Tél. : [1] 40-65-25-25 Télécopieur : 40-65-25-99

ADMINISTRATION:

1, PLACE HUBERT-BELVE-MERY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
T81: (1) 40-65-25-25
Telécopieur: 49-60-30-10

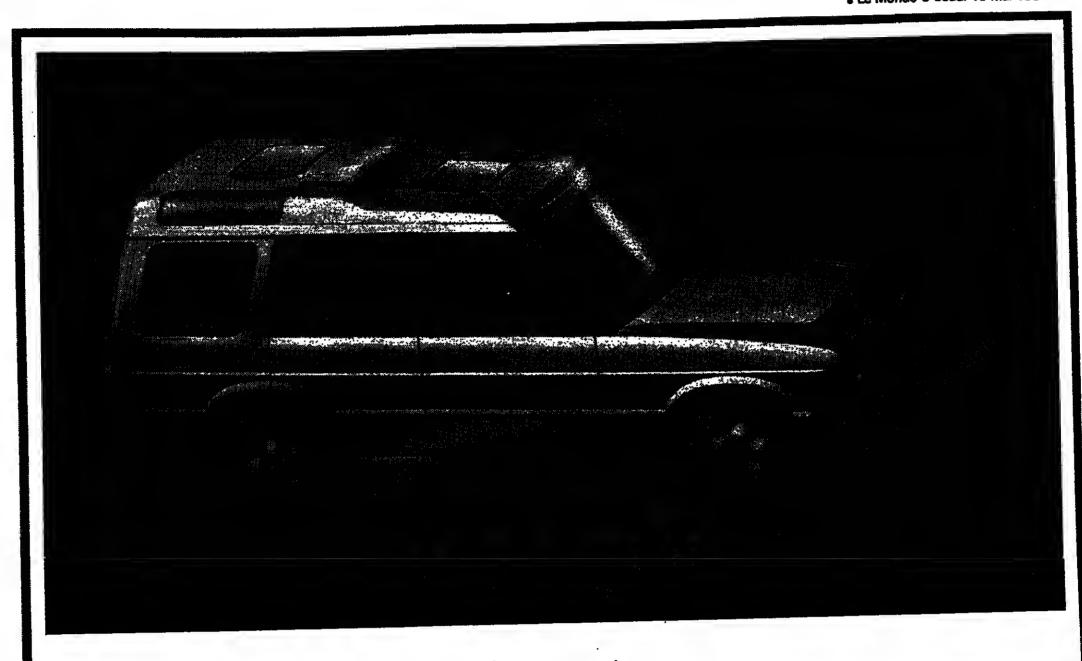

GANT DE FER. MAIN DE VELOURS.

Si vous étiez de ceux qui grimpaient aux arbres, escaladaient les murs, déchiraient leurs pantalons, écorchaient leurs genoux, salissaient leurs chaussures...

Si vous étiez irrésistiblement attiré par les flaques d'eau, les flaques de boue, les trous, les ornières...

Si vous n'avez pas tout à fait changé, vous adorerez le Discovery, ses 4 roues motrices permanentes, son chassis ultra-rigide, son couple fantastique, ses capacités de franchissement et sa robustesse typiquement Land Rover.

Avec le Discovery vous pourrez enfin libèrer le baroudeur qui somnolait en vous. Si malgre tout, les années passant, l'expérience est venue pondèrer l'innocence...

Si la bonne éducation et la sagesse vous incitent à rechercher, peut-être plus qu'hier, le confort, le raffinement, les équipements... vous serez séduit par le Discovery, sa luminosité inhabituelle, son espace modulable et une multitude de détails qui n'appartiennent qu'à la tradition Land Rover.

Avec le Discovery, vous pourrez enfin quitter la civilisation sans tout à fait la perdre de vue.

Pour connaître votre concessionnaire: Tél. 05.102.102 - Minitel 3615 Land Rover.



nbardement



C Garles Calebonel Re

### AFRIQUE DU SUD : libérée sous caution

## M<sup>me</sup> Winnie Mandela fait appel du jugement la condamnant à six ans d'emprisonnement

M- Winnle Mendela a été condamnée, mardi 14 mai, par la Cour suprême de Johennesburg, à six ens d'emprisonnement pour l'enlèvement de quatre jeunes Noirs, à Soweto, en décembre 1988, et pour complicité de coups et blessures volontaires. L'épouse du vice-président du Congrès netional africain (ANC), qui e quitté libre le tribunal eprès le versement d'une caution, e décidé de faire appel. La direction de l'ANC e dénoncé la sévérité de la sentence, qui e également «choqué » l'archevêque anglican Desmond Tutu.

### **JOHANNESBURG**

de notre carrespondant

Le juge Stegmann a infligé une peine de six ans d'emprisonnement à M™ Xoliswa Falati et une peine d'un an avec sursis à M. Morgan, deux des coaccusés de Mª Mandela, elle-même condamnée à six ans ferme. Le juge aum dunc fina-lement suivi l'avocat général, qui recommandait que Mandela, en dépit da sa position, soit traitée partant du principe que « nul n'est au-dessus de la loi ».

Man Mandela et Falati nnt cependant quitté, libres, le tribunal, après avoir acquitté respectivement des cantinns de 200 et 500 rands (440 et 1100 F). Mas Falati devra, pour sa part,

pointer toutes les semaines au commissariat de police d'Orlando, à Soweto. Tnutes deux ont inter-jeté appel. Elles resteront en liberté jusqu'à ce que la Cour ait statué définitivement, à une date que le pracureur général devrait fixer

La petite salle lambrissée du tri-bunal était bondée, mardi en début d'après-midi, à la reprise de l'au-dience. En rendant publique sa sentence, le juge Stegmann a regretté qu'aucun des condamnés n'ait jamais manifesté « le moindre remords ». M. Mandela, e le leader vers lequel un s'est tourné pour avoir des instructions dès que l'enlèvement a été projeté », porte « une lourde responsabilité », a-t-il remar-qué. « Elle n'n fundamentalemens pas compris quelles étaient ses res-ponsabilités en décidant de priver les quatre victimes de leur liberté», a estimé M. Stegmann, concluant qu'elle avait donné «le mauvais

### « Le dernier mot n'a pas été dit »

Les six ana de prison nnt été accueillis par quelques « We love you Winnie », fusant du public. A l'extérieur du tribunal, plusieurs centaines de personnes attendaient la sortie de M= Mandela. Elle est apparue dans son manteau de cuir noir, le poing levé. En compagnie de son avocat, M. George Bizos, et de sa fille Zinzi, elle s'est fraye un chemin à travers la foule qui scan-dait «ANC, ANC, ANC», tandis que quelques placards, griffonnés à la bâte et habilement tournés vers maient : « Les vétérans de l'ANC sont avec toi, Winnie.

Deux véhicules blindés et de nombreuses voitures de police sta-tionnaient discrètement dans les rues adjacentes, tandis qu'un héli-coptère survolait la Cour suprème et ses abords. Ma Mandela a eu quelques mnts pour ses incondiqueiques inits pour ses incondi-tinnnels: « Nous avons été déclarés coupables par les médias », leur a-t-elle lancé, avant de les remercier pour ne pas s'être laissé influencer par les reportages, selon elle trom-peurs, « que nous avans du affron-les que court des deux d'argières ter au cours des deux dernières

A l'université de Stellenbosch, près du Cap, nu il dunnait une confèrence, M. Nelson Mandela, apparemment très affecté par la nnnvelle de la condamnatinu de son éponse, a déclaré que la déci-sion du juge n'avait fait que ren-forcer « la foi » qu'il nvait dans « l'innocence de Winnie ». Malgré ses traits tirés, le vieux militant nationaliste a tenu à se mnntrer confiant. « Le dernier mot n'a pas été dit, a-t-il insisté, je suis sûr que le nom de Winnie sera bientôt com-plètement lavé. » Le vice-président de l'ANC a snuligné que la condamnatinn de son éponse ne remettait pas en question les négo-ciations avec le gnnvernement du président De Klerk,

L'ANC a officiellement réagi, mardi dans la soirée, par un com-munique assez neutre de ton, dans lequel l'organisation antiapartheid exprime sa « consternation » à l'annonce des verdicts de culpabilité et de la sévérité des sentences infli-

gèes à a mitre camarade Winnie Mnndeln et à ses coaccusés ». L'ANC s'en remet à la justice, cnnvaincu que, e au bout du compte, la vérité surgira ».

L'archevêque anglican Desmond Tutu s'est, lui aussi, déclaré e cho-qué par la sévérité de la sentence». Une fois M= Mandela jugée « complice de coups et blessures, je pensais que l'on n'aurait entendu parler que de peine avec sursis », a estimé l'ancien prix Nubel de la paix. Mgr Tutu est certain que le mouvement antiapartheid continuera d'honorer M= Mandela pour e les bonnes choses qu'elle a faites dans le passé », en la considérant désnrmais, « simplement, comme un être humain ».

### FREDERIC FRITSCHER

D Visite de Mª Thatcher en Afrique du Sud. - L'ancien premier ministre britannique, Mª Margaret Thatcher, devait arriver, mercredi 15 mai, au Cap, pour y rencontrer le président Frederik De Klerk, a annoncé, mardi, un diplomate britannique. Cette visite, dant le principe avait été adapté l'an dernier, six mois après la libé-ration de M. Nelson Mandela, lors d'une visite de M. De Klerk à Londres, o'a pas été confirmée officiel-lement. L'ANC avait exprimé son hostilité à la venue de M= Thatcher, en raison des positions favorables à la levée des sanctions exprimées par la «dame de fer».

### SOMALIE: d'une rébellion à l'autre

### Nouveau départ de zéro

L'Egypte et l'Italie viennent de proposer eux différentes factions samaliennes de se réunir eu Caire, le B juillet, afin de mettre un terme aux rivalités de clans et d'ouvir la voie à la réconciliation nationale. En attendant, sur le terrain, les combats continuent, provoquant l'exode des populations civiles. Des milliers de personnes « déplacées » sont ainsi menacées de famine.

### KISIMAYO

de notre envoyé spécial

La mnitié de la ville a pris la fuite. Mais, une semaine après l'entrée des combattants du Cnngrès de la Somalie unifiée (CSU), la vie reprend son cours dans la capitale du sud. Sur les quais du port trainent encore valises, vêtements, boîtes de médi-caments et une affiche, soigneusement encadrée, célébrant la « révo-lution pacifique », conduite par l'ex-président Syaad Barré.

Tenue, depuis deux mois, par les finces de clan Darod - celui de l'ancien président, - Kisimayo abritait près de 70 000 réfugiés qui avaient fui les massacres de Mogadiscio, conquise, en janvier, par le CSU. Le 23 avril la ville tombait, et commençait plors pour ces ares et commencait alors pour ces gens un nanvel exade qui devait les conduire en brousse, près de la frontière kenyane, où le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'apprête à leur venir en

Aux terrasses des cafés, sur la place centrale de Kisimayo, on discute des récents événements. « Il

quaturze cocktails Molotov. Selon

cux, il s'agissait de « munitions » à

prévue quelques houres plus tard,

dans le centre de la ville - manifes

tation qui, finalement, n'a pas eu

lieu. Peu après, une quinzaine de

personnes, surprises en train de pré-

parer des engins incendiaires, étaient arrêtées dans une villa de la

banlieue sud. Dans les cercles nffi-

ciels, on se dit de plus en plus per-suadé qu'un véritable « complot con-

tre l'Etais était en train de se

utiliser lors d'une manifestation

n'y a pas eu les saccages que l'on craignait, explique un témoin, parce que les soldats darods avaient évacué la ville lorsque ceux de Mogadiscin sunt arrivés. » Les civils qui n'ont pu fuir à temps ont été placés dans des camps, mais, reconnaît le colonel Hussein Hurgab, « nous n'avons rien à leur nffrir sinon de l'eau, et des gardes pour leur sécurité ».

La ville et la région alentour sont menacées de famine. Les villageois se plaignent des maquisards qui ont pillé leurs réserves. En attendant la prochaine récolte, en juillet, il leur faut survivre avec des bananes vertes que femmes et enfants cueillent dans les plantations abandonnées.

A Mogadiscio, les pédiatres du Village-SOS examinent, ebaque junt, près de 400 enfants atteints de malontritinn. Deux fnis plus que le mois dernier. Pour M. Willy Huber, responsable de cette neganisation non gonvernementale (ONG) autricbienne, al'aide humanitaire arrivera sans doute trop tard pour enrayer cette famine urbaine dant les enfants sont les premières victimes ».

Après nombre de missinns d'évaluation et maintes hésitations, les secours se mettent en place, Directeur d'Elu-Care-Somalie, M. Laskey, estime que «pour éviter un désastre, il faut lancer au plus vite un programme d'aide alimentaire d'urgence ». A son avis, la sécurité est maintenant suffisante pour commencer à agir en utilisant le relais des ONG locales et des transporteurs somaliens, Elu-Care vient d'ouvrir un compte à la banque centrale qui avait été pillée. Il porte le numéro 0001. Le pays repart de zéro...

Les farces de police contrôlent le port et l'aéroport de la capitale, jusque là gardés par des miliciens à la gachette facile. Les premiers carde jonrs. Soutes remplies dans les émitats du Golfe, ils unt débarque des vivres et chargé du bétail, des graines de sesame et des peaux. Grêce à un dan des « pays frères », on peut maintenant trouver du carburant dans les statinns-service, devant lesquelles se forment de longues files d'attente. Presque un retour à la normale...

Les ieunes en armes se fint plus rares dans les rues de la capitale, de même qu'à la nuit tambée les feux d'artifice des balles traçantes. «Le gouvernement provisnire se donne progressivement les moyens de faire respecter ses décisions », affirme, screinement, M. Ahmed Jama, commandant des farces de police. Même nptimisme chez le ministre de l'intérieur, M. Sheikh Hassan, qui évoque déjà l'aprèsguerre et e le retnur de tous les maquisards dans leur village ou les casernes ».

### Le spectre de la sécession

Dans le nord do pays, no veut croire aussi à la paix. Déjà, les réfugiés issaks qui avaient fui la répression gonvernementale commencent à rentrer. Après sa destruction pendant l'été 1988, par l'armée de l'air, Hargeisa, qui ne compte plus que 20 000 habitants an lieu d'un demi-millinn, a été systématiquement minée. Les moyens manquent pour tirer la capitale du nurd de sou état de ville-fantôme.

Les tribus du Nnrd, dominées par les Issaks du Mnuvement national somalien (MNS) qui a mené la lutte contre l'ancien régime, se sont réunies, début mai, à Burao. Les dirigeants politiques du MNS sont favorables au maintien de l'unité du pays dans le cadre d'une fédération. Mais ils devront prendre en compte un fort courant sécessionniste au sein de la population qui s'est toujours sentie tenue à l'écart par les audistes.

La réconciliation nationale n'est pas encore à portée de main. L'Italie et l'Egypte unt invité tous les Fronts à se réunir au Caire, d'ici au mnis de juillet, pour préparer une conférence de l'unité, déjà repnassée deux fnis. C'est M. Mario Sica, le dernier ambassadeur d'Italie à Mngadiscin, qui, aujourd'hui, joue les médiateurs. A son avis, « il faut faire la dissèrence entre l'aide d'urgence et l'aide à la reconstruction, qui ne pourra reprendre qu'une fois installé un gouvernement central capable de signer des accords internationaux».

## **AMÉRIQUES**

ETATS-UNIS : un professionnel du renseignement pour une agence très contestée

## M. Robert Gates est nommé directeur de la CIA

C'était le choix logique, et ceiui qu'on attendait : M. Robert Gates, encien numéro deux de la CIA, et jusqu'à présent numéro deux du Conseil nationel de sécurité, e été désigné mard! 14 mai pour diriger les services de renseignements américains. Le préaident Bush a pourtant pris son temps avant d'annoncer sa décision puisque la démission de M. William Webster avait été rendue publique II y a près d'une semaine (le Monde du 10 mai).

### WASHINGTON

de notre correspondant

A 47 ans, et après vingt ans d'une carrière faite de va-et-vient entre la CIA et la Maisnn-Blanebe, M. Gates, a sans donte toutes les qualités requises pour diriger l'énorme institution qui coiffe les différents services de renseignements. Mais il a aussi un défaut, on du moins un handicap politique : il était un responsable éminent de la CIA au moment de l'irangate - le tines à l'Iran pour financer la

RIO-DE-JANEIRO

de notre correspondant

Un visiteur quelque peu encom-

brant a quitté Rio de Janairo, mardi 14 mai, à destination de

Linbonna. Au hasard da ses

déplacements il fut parfois suivi par la presse brésilienne, da

temps à autres reconnu par la

population, mais la plus souvent

ignoré. Logé dans la suite prési-dentielle de l'hôtel Cesar's Park.

dans le quartier chic d'ipanema, le

général Augusto Pinochet - puis-

ou'il s'acit de lui - a joué les tou-

ristes en visitant, accompagné de son épouse, les cantres commer-

ciaux de Rio Sul et de Fashion

Mall, l'île da Paqueta, et en se

Le chef d'état-major de l'armée

chilienne était an permanence

précédé d'une demi-dauzaine de

livrant à quelques achets.

Contra anti-sandiniste du Nicaragua et fut bientôt nommé adjuint du directeur de l'époque, M. William Casey. Cette circonstance lai avait coûté, en 1987, le poste qu'un lui nffre à nouveau aujourd'hui : le pré-sident Reagan l'avait nnamé pour succèder à M. William Casey, alors agonisant, mais M. Gates avait pré-féré retirer sa candidature, ses chances de se voir confirmer par le

Sénat lui paraissant trop aléatoires. Beaucoup d'eau a coulé depuis, et le scandale de l'« Irangate», n'intéresse plus qu'une infime minnrité d'Américains : mais certains se trouvent précisément au Sénat, et M. Bush a done préféré procéder à certains «soudages» auprès des êtus, pour éviter toute mauvaise surprise. Les résultats ont, seinn tonte apparence, été positifs.

En réalité, ceux qui, en 1977, s'apposaient à la confirmation de M. Gates ne lui reprochaient pas d'avoir trempé dans l'affaire, mais plutôt de n'avnir rien vu, ou rien vouln voir, de ce qui se manigançait à l'époque, à l'instigation du lieute-nant-colonel North, et très vraisem-blablement de M. William Casey lui-même. On n'avait pas apprécié non plus qu'il ait supervisé le témoi-gange remis à ce propos par

des journalistes. Mais dès le len-

demain, selon le Jornal do Brasil,

« il a'est montré aimable et de

bonne humeur, distribuant des

balsers oux enfants, et ne s'im-

tant pas des questions qui lui

Peu de surprises dans sas

réponses sur la torture. cou

existe de tous côtés, et qui est

une accusation classique lancéa

par les communistes pour déni-

grer les gouvernementa mili-

taires », ou pour expliquer son

refus de parier polítique, «étant

un militaire », qui, malgré nes

années au pouvoir, «n'a rien

appris en ce domaine, car mau-

Peu da précisinns sur ses

futures destinations qui restent

toujours aussi mystérieuses. A

peine a-t-il confirmé devoir se

rendre en Afrique du Sud et dens

« d'autres pays » avec lesquels le

Chili maintient des relations mili-

**DENIS HAUTIN-GUIRAUT** 

étalent posées ».

vais élève ».

BRÉSIL

Le général Pinochet fait du tourisme...

M. Casey an Congrès, un témoi-guage aujourd'hui considéré comme

Mais M. Bush, quant à lui, s'est déclaré certain de sa « totale intégrites et il a vanté son « dévouement » et son « professionnalisme ». Spécialiste de l'histoire russe, formé à une époque nù la CIA avait les yeux braqués sur l'URSS, et luimême sceptique sur les chances de réussite da «gorbatebevisme», M. Gates prend paradoxalement les rênes à un moment où la centrale de renseignements est appelée à se réo-rienter. Certains vont même jusqu'à souhaiter la dissolution d'une organisatinn si intimement liée à la guerre froide, fort coûteuse (30 milliards de dollars par an), et qui n'a guère brillé par ses prévisions dans la crise du Golfe. Ils parlent de confier certaines de ses responsabili-tés (l'analyse politique et éconnmique) au département d'Etat, le renmement our étant dévoln aux militaires. Mais ce genre de proposi tinn, jugé totalement impraticable par les spécialistes, n'a aucune chance d'être retenu. M. Gates hérite d'une institution sans doute un peu désorientée, mais nullement moribonde.

JAN KRAUZE

□ Première condau ation à mort en verte de la nouvelle loi anti-drogue. Le chef d'un réseau de trafie de marijuana est devenu, mardi 14 mai, à Birmingham (Alabama) le premier Américain à être condamné à mort en vertu de la nouvelle loi fédérale anti-drogue, pour avoir ordonné l'as-sassinat d'un informateur de la police. Les avocats du condamné, David Chander, treate-sept ans, out immédiatement fait appei, arguant du fait que cette loi, votée en 1988, ne prévoyait pas de méthode d'exé-cution particulière et était donc inapplicable. - (AFP.)

COLOMBIE: premiers entretiens directs entre le gogvernement et la coordination de la guérilla-Les premières rencontres directes entre le gouvernement enlombien du président Gaviria et la guérilla de la «Cnordinadora gnerrillera Simon Bolivar» (CGSB) devaient avoir lieu mercredi 15 mai à Cravn Nnrte dans la province d'Arauca, près de la frontière de Veneznela. La CGSB est principalement constituée par les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie, communistes) et de l'ELN (Armée de libération nationale, guévariste), les deux derniers groupements de guérilla en Colombie. -

TUNISIE: pour régler la crise universitaire

### Le président Ben Ali nomme un dirigeant de l'opposition à la-tête d'une « commission nationale »

Le président Ben Ali a Tunis, porteurs de sacs contenant annonce, mardi 14 mai, la création d'une « commission nationale» chargée de définir les moyens de mettre un terme à la crise des universités, et qui aera dirigée per un des principaux chefs de file de l'apposition légale, M. Mahemed Moede, président du Mauvement des démocrates socialistes (MDS).

TUNIS de notre correspondant

Selnu le communiqué rendu public mardi 14 mai, il s'agit avant tout, en instituant une « commission nationale», « de créer les conditions propres à permettre aux institutions universitaires et scolaires de conti-

nuer à assurer pleinement leur mis-sion et à les prémunir contre toutes les formes de violence et de terrorisme». Terrorisme dnut numbre d'établissements viennent encore. tout récemment, d'être le théâtre sle Monde du 10 mai).

En confiant la présidence de cette commission à M. Mohamed Moada, président du MDS, principal parti de l'appositinn. M. Ben Ali confirme sa volonte de consolider le consensus qu'il a longtemps vaine-ment recherché, et dant les contours se sont progressivement dessinés à la faveur de la crise du Golfe.

### Complet contre l'Etat

Pour que « le débat national » soit sans exclusive, tous les partis politiques mais aussi l'Union générale des étudiants tunisiens (UGET, qui se situe plutôt à gauche), des universi-taires de toutes sensibilités, et même M. Ben Aïssa Demni – ancien diri-geant du mnuvement islamiste Ennahdha qui, en le quittant, voici trois mois, avait dénnucé sa dérive vinlente - vont sièger au sein de cette commissinn. Celle-ci devrait remettre ses conclusions d'ici la fin

du mois de juin. En attendant, l'année universitaire se lermine moins mal qu'on ne pouvait le craindre, malgré les incidents sangiants de la semaine dernière sur le campus de Tunis, Partout, les cours se sont poursuivis dans des conditions quasi normales. La grande majorité des étudiants n'a pas répondu aux appels à la grève de leurs camarades islamistes. Ces derniers, qui revendiquent maintenant ouvertement leur appartenance à Ennahdha, n'nnt pas pour autant désarmé. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, une tentative d'incendie a eu lieu à la faculté des lettres de Kairouan. Lundi, deux étudiants islamistes ont été arrêtés à

Selnn ces mêmes sources, ee "complot " scrait le fait de militants
d'Ennahdha, les instigateurs se trouvant à l'étranger, le plus souvent en
Algérie et en France. Le premier
ministre, M. Ahmed Karoui, qui a
entané mardi une visite à Alger

dnit, croit-on savoir, attirer l'attention de ses interlocuteurs sur ce Le chef d'Ennahdha M Rached Ghannouchi, a publié ces derniers jours, à Paris, un nouvean communiqué contre le régime tunisien. Ce document a été cosigné par quel-ques-uns de ses amis bénéficiant de l'asile politique en France, mais aussi de M. Mohamed Mzali, ancien premier ministre de l'ex-président Bourguiba, et de M. Abmed Ben Salah, qui se voulait le champion de

La classe politique tunisienne ne cache pas son irritation devant l'aceueil que ces apposants - « qui prêchent et organisent le terrorisme » trouvent en France. Les autorités entendent-elles évoquer ce dossier avec le ministre français des affaires étrangères, M. Ruland Dumas, attendu, en principe la semaine pro-chaine, à Tunis? La persistance de cette situation ne risquerait-elle pas, en effet, de jeter une nimbre croissante sur les relations entre Paris et Tunis? Malgré le mutisme officiel, il semble bien difficile de ne pas se poser la question.

la collectivisation, dans les années

MICHEL DEURÉ

C ALGÉRIE : éparation an sein du FLN. - Le Front de bbération nationale (FLN, an pouvoir) a massivement épuré les rangs de ses candidats, dans la perspective des élections législatives du 27 juin. Le premier minis-tre, M. Mouloud Hamrouche, se présentera aux élections avec des candidats acquis aux réformes économiques libérales, dont il est le maître d'œuvre depuis septembre 1989. Parmi les victimes figurent plusieurs «barons» du régime de l'ex-président Boumedienne, des dizaines de dépu-tés de l'Assemblée sortante et de membres du comité central. - (AFP.)

### gardes du corps chillen, et de légères frictions ont eus lieu avec la pressa à son arrivée inreque son cortège, coincé dans les emboutelllages, e été abordé par

Man Marin Sha





# SELON ISAAC NEWTON, LA POMME EST ATTIRÉE VERS LE BAS, SELON RANGE ROVER, L'HOMME EST ATTIRÉ VERS LE HAUT.

coucha sur le papier les lois de l'attraction terrestre, après avoir reçu une pomme sur la tête. Force lui fut alors de constater que cette loi

Mémorable est le jour où Sir Isaac Newton implacable se situait à l'opposé des aspirations de l'homme. Mémorable sera le jour où vous monterez dans le Range Rover et découvrirez le plaisir de vous gausser de Newton et de ses lois.

Pour connaître votre concessionnaire : Tél. 05.102.102 - Minitel 3615 Land Rover.











## Le projet de traité avec Varsovie divise la coalition au pouvoir

de notre correspondant

On croyait la question des frontières nrientales de l'Allemagne définitivement réglée avec l'sdap-tion par le Parlement de Bonn du traité « purtant règlement définitif relatif à l'Allemagne », rétablissant l'Allemagne dans son unité et de sa

souveraineté. Or les farces politiques qui n'nnt jamais vreiment sccepté de renoncer aux « terriinires de l'Est » perdus en 1945, nnt trouvé une occasion de repretdre l'inffensive en cantestant certaines dispositions du projet de traité d'amitié entre l'Allemagne et le Pologne que les deux gouvernements projettent de signer evant

La CSU bavaroise, qui se fait pour l'occasion le porte-parole des associations de réfugiés, e fait connaître an chanceller Knhl son désaccord avec les clauses concernant les droits de la minnrité de souebe allemande vivant eo Pniogne. Le président du groupe parlementaire CSU au Bundestag, M. Wnifgang Bötsch, a adressé, le 8 mai dernler une lettre au minis-tre libéral des affaires étrangères, M. Hans-Dietrich Genscher (FDP), dans laquelle il se plaint que le projet de traité oe reconnaisse pas le drait aux Pulnnais de snuche allemande de jnuir de la double nationalité, ni le « droit ou retour » des Allemands qui ont fui ces terri-

M. Bötsch se plaint également que le nnm des localités situées dans les e régions traditionnelles d'implantation allemande » ne puisse être officiellement inscrit dans les deux langues sur les pan-neaux indicateurs. Si elles étaient acceptées par Varsovie, ce qui est bautement invraisemblable, ces dispositions reviendraient à créer, dans ees régions, une zone à part du reste du territoire polonais, où les Allemands, fints de leur supé-rinrité économique, pourraient recheter bectare après hectare les terres perdues tout en jouissant d'no statut juridique spécial. Une telle situation fcrait, en fin de compte, redémarrer le mouvement de eolonisation vers l'Est qui s'était développé depuis la fio du

### Mémorandum secret

Pour justifier leurs revendicatinns, les dirigeants de la CSU s'appuient sur un mémoraodum secret qui aurait été, selnn cux, adressé par le gouvernement de Varsovie à le Lituanie qui nande que des mesures semblables soient prises en faveur de la minorité polonaise vivant sur le territoire lituanien.

Il ne semble pas cependant que la grogne des Bavarois et des associa-

tnires à la fin de la seconde guerre mondiale.

tions de réfugiés puisse sérieusement mettre en danger la signature de ce traité auquel M. Helmut Knbl accorde une importance majeure. Pour le chancelier, il serait le pen-dant oriental du traité d'amitié franco-allemand de 1963 et devrait ouvrir une ère nouvelle dans les relations entre les deux pays, en mettant fin à quatre décennies d'hostilité et de méfiance récipro-ques. Mais il serait du plus mauvais effet que la ratification du traité par le Bundestag soit entachée d'un trop grand nombre de votes hostiles, qui laisseraient planer le doute sur la vn|nnté réelle de l'Allemagne de renoncer à exercer, d'une manière ou d'une autre, une influence sur la Poméranie et la Silésie. Pour tenter de désamorcer la contestetion des «irréductibles», M. Hans-Dietrich Genscher e l'intention de joindre au polonais résumant les points abor-dés au cours de la négociation. Il y rappellerait ootamment que la partie polonaise avait évoqué le fait que « la perspective d'une adhésion de la Pologne à lo Cammunauté européenne allait créer des possibilités croissantes d'installation en Pologne

pour des citoyens allemands. ». A Varsovie, le porte-parole du ministère des affaires étrangères, M. Władysław Kłaczynski, à déclare que les discussions relatives au traité étaient ochevées et qu'elles avaient abouti à un compromis satisfaisant pour les deux parties,

LUC ROSENZWEIG

### TCHÉCOSLOVAQUIE

## M. Boris Eltsine s'est entretenu à Prague avec le président Vaclav Havel

Pour sa seconde visita à étranger en tant qua président Eltsine avait choisi Prague. Après quelques flottements, il y a été mieux reçu, notamment par la président Hevel, qu'en France. Il est vrai qu'il affiche désormais la bonne entente avec M. Gorbatchev; signe de cette entente, le grand journal de la télévision soviétique, Vrémia, e largament couvert la visite du dirigeant russe en Tchécoslova-

PRAGUE

de notre correspondant

La visite officielle du président du Parlement de la Fédération russe, M. Boris Eltsine, lundi 13 et mardi 14 mai en Tchécoslovaquie, où il était invité par le président de l'Assemblée fédérale, M. Alexander Dubcek, était la première dans un ex-pays communiste d'Europe de

Les entretiens de M. Eltsioe avec le président Veclav Havei, M. Dubcek et les responsables tchèques et slovaques à Prague et Bratislava, ont surtout porté sur les questinns de coopération économique et sur les problèmes d'intégratinn européenne. Le président russe a ainsi demandé à la Tché-

« Une vaste opération de vérifica-

tion d'Identité est en cours depuis

deux jours a dans le Heut-Kara-

bakh, a déclaré mardi 14 mai à

Bakou le président de l'Azerbaïd-

jan et chef du Parti communiste,

M. Ayaz Moutalibov, qui evait

coovoqué la presse étrangère. Mais

les journalistes ne peuvent toujours

pas se rendre dans cette région, où

une interdictioo de circuler frappe

toutes les voitures civiles. «Les

Heureusement, les réservoirs

étaient vides (il n'y a pratiquement plus d'essence dans toute l'Arménie)

et les machines se trouvaient à côté

d'une grande fosse à purin . Quel-ques balles sont allées se ficher dans

les murs de la ferme. Oo imagine la

puissance de feu de cet unique héli-coptère qui, en une seule salve de quelques secondes, a réussi à immo-

biliser trois tracteurs et à terroriser

On nous dit de ne pas trop nous approcher du « no man's land » qui commence immédiatement après la

dernière serme . C'est un territoire

qui appartient déjà psychologique-ment aux gens « de l'autre côté» et sur lequel il ne fait pas bon s'avan-cer. La preuve en est apportée aus-

sitôt. Deux silhouettes apparaissent

sur la ligne de crête tandis qu'on entend le son des véhicules blindés

La peur

Suite de la première page

Russie, à l'établissement d'un « pont » entre l'Est et l'Ouest, eu cours d'un disenurs devant l'une des deux chambres du Parlement tchécoslovaque.

### **Flottement** chez les députés e Il faut empêcher à tout prix que

le rideau de fer se déplace aux frontières orientales des pays d'Europe centrale», a déclaré M. Eltsine. e Il faut éviter une nouvelle grande erreur, la division de l'Europe comme en 1945. La Russie doit revenir en Europe. Elle est l'une des pierres fondamentales de lo maison commune, dont les frontières économiques ne doivent pas s'arrêter à l'Oural, offrant la possibilité de créer un espace économique asiatico-européen s, a-t-il ajouté. Uoe partie seulement des députés tché-coslovagnes étaient présents. Car l'arrivée de M. Elsine a été précédée d'un certain flottement dans la classe politique tchécoslovaque, au point que des incertitudes ont pesé jusqu'an dernier moment sur son discours ou Parlement : certains parlementaires avaient pris posi-tioo cootre nne ioterventioo du dirigeant russe devant l'Assemblée fédérale réunie en séance plénière, recommandant qu'il prennc plutôt la paroic devant les assemblées régionales, le Parlement tchèque et le Parlement slovaque. Uoe polé-

URSS: selon le président de l'Azerbaïdjan

Une « vaste opération » est en cours dans le Haut-Karabakh

sur les hélicoptères », e expliqué

M. Moutalibov. Il e affirmé que les

déportations d'Arméniens «auront

lieu si les villoges arméniens

devaient devenir des bastions de la

résistance contre le peuple azéri »,

tout en assurant que « rien ne sera

fait à ceux désirant respecter les

lois azerbaidjanaises v. Selon iui,

« 70 % des Arméniens du Haut-Ka-

rabakh demandent à être libérés

des bondes armées » arméniennes

bandits arméniens risquent de tirer et Bakou oe se rendra à la table des

des Arméniens soviétiques

mique avait d'ailleurs opposé, dans les coulnirs de l'Assemblée le semsine dernière, les députes sou-eieux de ménager les susceptibilités de l'ex-grand frère soviétique et d'autres marquant leurs préférences pour « l'humme de l'avenir». M. Elisine a finalement eu droit à l'Assemblée fédérale, mais par à la séance plénière. Le malaise pas à la séance plénière. Le malaise avait même otteint la présidence, où l'nn reconnaît que M. Havel avait bien invité M. Eltsine en juin dernier é l'occasion d'un petil déjeuner informei en marge d'une réuninn du pacte de Varsovie, tout en préférant parler cette fois-ci de « visite amicale de travail ».

Le président tchécoslovaque s'est toutefnis entretenu avec son hôte russe - qui lui a remis un message de salutations de M. Mikhail Gorbetchev - pendant une beure, au château de Prague, puis de nouvezu dans la soirée, lors d'un diner privé dans la résidence présiden-tielle de Lany, près de la capitale. M. Eltsine a signé avec M. Dubcek une e décloration », qui prévoit un resserrement des liens entre la Russic et la Tehécoslovaquie et qui doit se concrétiser par la creation de représentations mutuelles à Moscou et à Prague. Les ministres tchèque et russe des affaires étrangères, MM. Jiri Dienstbier ct Andrei Kozyrev, se sont pour lenr part mis d'accord, dans un « protocole», sur des consultations politi-ques « au moins une fois par an ».

MARTIN PLICHTA

ofgociations a que lorsque ces

bondes auront été éliminées ».

Seloo Tass, cinq patrovilles mili-

taires ont été la cible de tirs, dans

la ooit de luodi à mardi, dans la

région. Sept villages ont été «contrôlés»: ils ont été cocerclés

par l'armée puis investis par la police azerbaïdjanaise qui procède

aux arrestations. Selon Tass, un

Arménieo a co ootre été tué.

mardi, au volant de sa voiture. -

## Les Allemands de l'Est redécouvrent la culture française

de notre correspondant

Ce jour-là à Potsdam, l'ardeur francophile était presque religieuse. L'historien Rudolf von Thuddan, profasseur à l'École des houtes études da Paris, dont 'attachement à la France est audessus de tout soupçon, provoque - bien melgré lui - un petit scandele en osent évoquer certains aspects négatifs de l'imege da l'Hexagona dans l'est da l'Allemagna . « Nous ne sommes pas ici pour entendre des insultes », s'indigna un maître jardiniar. Privés pendant si longtemps d'ouvarture sur le monde. les Allemands de l'Est ont la foi des amoureux frustrés.

Plus de trois cents personnes étaiant vanuea pertielper, fin avril, à un débat organisé par l'Office frenco-allemand pour la jaunasse (OFAJ) qui concluait, par un week-and dena le capitala du Land da Brandabourg, une tournée d'information commencée en janvier dans las nouveaux Lander da l'est da l'Allemagna. Pour témoigner parsonnallement da l'importanca qu'il nttachait à l'affaire, le ministre-précidant du Land, M. Manfred Stolpa, une des étoiles montantes de la politique allemanda, était venu evec trois da sea ministres participar à la réunion et diriger lui-même lee débats.

Pendant près da quarante ens, las relations antra la France et l'ex-RDA avaient été du domaine quesi réservé de l'Etat est-allamend. L'Asancietion d'emitié était dominée par les pertis communistes das deux peys, qui aveient organise de nombreux jumalages entrs municipelités. Ce qui donna aujourd'hui le spactecle essez pleleent da maires eet-ellemende tout étonnés, après s'êtra débarrassés de leurs propras enmmunietas, de les échanges officiels.

Le solf de contects evec l'étranger était très forte après la chute du rideau de fer. Parls, le e gal Paris », s'est tout de suite retrouvé dans le peloton de tête au hit-perade des week-enda éclairs an bus proposés, à des prix défient toute concurrence, aux assoiffés d'exotisme. Un peu pertout, des groupes se sont formés pour tenter de recréer sur de nouvelles basas les associations d'amitié francoallemande. La culture frençaise bénéficie dens l'est de l'Allemegna d'un préjugé favorable. Per tredition et eussi parce que le France avait été la aeul pays occidantal eutorisé per l'ancienna RDA à ouvrir un Centre culturel en plein Berlin-Est, sur l'evanue Unter den Lindan, Un important travail y avait été réalisé et la Cantra était davenu avant la chute du mur l'un des hauts lieux de la vie intellectuelle est-berlingise.

### Succes d'estime

Pour l'Allemand da l'Eat, la France ~ comma les autrea pays necidentaux - reste pourtent qualqua chose de reletivement abatrait. Fauta d'avoir pu s'y rendre, la vision du monde occidental dans l'ax-RDA était forcément limitée é l'horizon allemand, sens trée bien récliear l'importance das changamants survenus depuia la guarre dana lea relations entre la RFA et ses voisina auropéena. On a de le France una imege un peu vieillotte et lointaine. Il n'ast pas rere da a'antandre damander ai, du fen da la guarre, on paut sana probléme se présenter en France

Lee reeponaablea des organismea da conpération déenuvoient que leurs activités pau-vent ancore susciter un enthousiasme qui s'était émoussé evac le trein-trein des reletions France-RFA. Les tournées d'axplication de l'Offica franco-allemand pour in jeunesse (OFAJ) ont eu un succès d'estime qui e redonné du cœur à l'ouvrage aux dirigeante da l'organisme de Bad Honnef, près de Bonn. Ces tournées visaiant à informer laa responsables de mouvements de jeunesse, d'essociations culturelles diverses, des possibilités d'échangas, da stagaa at de coopérations de toutes sortes. En novembre 1990, 8 millions de francs avaient été débloqués pour implanter l'OFAJ dane lae

Paña a réagi à cet intérêt en ouvrant, l'année demiàre, trois nouveeux centrea culturels francais dons les villes de Leipzio Dresde et Rostock. La demande est importante. Près de mille insenptions déjà pour la seul centre do Leipzig. Du coup, toutes las autraa grandaa villes eont jalouses. Halla, Erfurt, réclament leur Inatitut frençaie. Potsdam e officiallemant regretté, au cours de la réunion du 26 avril, de n'avoir paa été choisi, faisant valoir les vieillea relations du

Brandabourg avec la Frence. Baeucoup reste à faire. L'anseignement des lengues, notamment du français, est très faible. Le rapli aur aoi, la paur de l'étrangar imprégnent encore la société ast-allemanda . Face à une Allemagne da l'Ouest domiports sont embigus, des diri-geente comme M. Manfred Stolpe ont néanmoina pria conecience qu'ils pourrelam trouver dans leurs relations avec les autres Européens da l'Ouest mais aussi de l'Est, un moyen de défendre leur propre identité. **HENRI DE BRESSON** 

Ce genre de scène se répète presque ebaque jour dans les villages frontaliers depuis que l'armée soviétique, eppuyée par des éléments azé-ris, s'efforce d'appliquer le décret présidentiel de juillet 90. M. Gor-batchev s'était alors donné l'outil

parachutistes à l'assaut des « points chauds » ou plus exactement de ceux qu'ils considère comme tels.

La frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en est un, conformé-ment à une décision politique prise à Moscou. Après la Géorgie en avril 1990, et la Lituanie en janvier 1991, l'Arménic a le douteux privilège d'être depuis le début du mois de mai l'objet de l'intérêt du «cen-

A quelques kilomètres d'Aravuz. se trouve un poste frootière abandonné sur l'unique route goudron-née qui relic l'Arménie à l'enclave du Haut Karabakh, une région autonome peuplée d'Arméniens isolée en territoire azeri. Là encore, ou nous dit de ne pas nous approcher et ootre chauffeur arménieu préfère oous lsisser y alier sans lui. Le bâtiment qui abritait les gardes fron-tières a été détruit par une explo-

qui se rapprochent. Le patron de la ferme s'éloigne et nous aussi... Le sol est jooché de douilles de kalachnikov. On ne passe plus de toutes façons ici depuis an moins trois ans. Le Haut-Karabakh n'est distant de la république arménienne, é l'endroit le plus étroit, que de sept kilomètres. Les barrières mobiles du poste frontière soot intactes et ouvertes. Mais le lieu est totalement légal qui lni permet de lancer les

désert, parlaitement silencieux et un neu inquiétant.

«La frontière? Même un niseau n'arriverait pas o la franchir », explique avec un lyrisme tout arménien M. Robert Alexanian, président du conseil d'arrondissement de Goris. la ville dont dépend Aravuz. L'arrondissement compte 42 000 ames, et la ville 25 000. M. Alexanian oous reçoit dans l'immeuble administratif à l'allure encore très soviéti-

. r 🔅

\* \* \*

----

4.90

· property

24.50 2.62.60

-

to an addition

- 763 36 - 1 76 9 2

erertigen.

\*\* \*\*\*\*\*

----

ie grenen. Hadyle <del>if</del>

Section 2

2- (8-14**1)** 

ा भा**ः भारत्व** 

A CONTRACT OF

11. K.A. 4

1. de 4

5.77

- 1. A. Kir

----

· 44 3

-, m 2 😹

. . 3 & in the Apr

que de Goris. « Nous n'avons aucun contact avec le Haut-Karabakh, lo frontière es totalement étanche, et pourtont la moitié des gens ici ont de la famille là-bas. Nous ne savons pas ce qui s'est passé... » poursuit-il. Aucune communication téléphonique n'est autorisée, le black-out favorise les rumeurs les plus pessimistes. Il y aurait de nombreur morts au Heut-Karabakh, qui est soumis à l'état

d'urgence. Le seul fait non controversé est que les Arméniens du Haut-Kara-bakh sont décidés à pratiquer l'au-to-défense. Les forces soviétiques aidées par les policiers azeris ont entamé une opération de reprise en main. On tire pratiquement tous les soirs à Stepanakert, chef-lieu du Haut-Karabakh.

Pour comprendre ce qui se passe ici, il fant se reppeter que les dis-tances oe signifient pas la même chose qu'en plaine. On entend un berger comme s'il était tout proche, alors qu'il est en réalité très loin et qu'nn le distingue à peice. Lorsque la brume se lève, on pent voir é des dizames de kilomètres, tant l'air est pur, msis eo l'espace de quelques minutes, ls brume recouvre tout et il est difficile d'avancer. La pluie défonce les chemins de terre et à Aravuz, no se déplace uniquement en bottes.

« Quinze personnes unt été tuées depuis huit mois dans l'arrondissement », explique encore M. Alexanian. Éo une seule phrase, tout est dit. Les hélicoptères sont aussi capa-bles de tuer des villageois, et pas sculement de rendre hors d'usage leur matériel agricole. Cela est arrivé é plusieurs reprises ces derniers temps. Parfois eussi, les paracbutistes interviennent directement et brutalement an sol. Cette communauté mi-agricole, mi-urbaine vit un drame, mais ce qui se passe, quelques kilomètres plus loin au Haut-Karabakh, semble bien pire encore...

DOMINIQUE DHOMBRES

### POLOGNE

### Polémique entre le gouvernement et Mgr Glemp

cessinn de Solidarité eu pouvoir en Pologne, le ton est monté ces derniers jours entre le gouvernement et le primat catholique, Mgr Jozef Glemp. Dans une homélie très remarquée, proonncée dimanche 12 mai, Mgr Glemp s critique le limogeage. la semaine dernière, du ministre de la santé, M. Kazimierz Kapera, qui avait pris position contre l'homosexualité et la contraception. Le primal polonais a pris la défense du ministre en estimant que les autorités politiques n'evaient pas à se cacher derrière des « masques idéologiques » et que l'Eglise ne

Pour la première fnis depuis l'ac- devait pas capituler devant les « cris de vauriens de basse-cour »; le cardinal Glemp a en outre alimenté la polémique en considérant les homosexuels comme des « déviants » qui propagent le SIDA.

> Le premier ministre, M. Jan Krzysztof Bielecki, a riposté en défendant la décision prise é l'égard de M. Kapere : « Un ministre de lo santé, a-t-il dit, doit être guidé par une sensibilité particulière à l'égard de divers problèmes humains.»

L'homélie de Mgr Glemp a été remarquée à un autre titre : le primat y a pris le contre-pied d'une attitude précédemment émise par l'épiscopat, l'avortement. - (Reuter, AFP.)

principe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat devait disparaître de la future Coostitution. «L'Eglise et l'Etat se situent à des niveaux différents et doivent être indépendants l'une de l'autre, a estimé dimanche le chef de l'Eglise catholique polonaise.

Selon un sondage publié lundi par le quotidien Rzeczpospolita, à deux semaines de l'arrivée du pape pour une visite de dix jours en Pologne, 60 % des Polonais trouvent que l'influence de l'Eglise dans la vic publique est trop grande, et 66 % sont favorables à uo référendum sur

### ROUMANIE La cleptomanie des Ceausescu

Alertéa par le président français da l'époque, M. Valéry Giscard d'Estaing, la reine d'Anglaterre aveit pris la préceution de faire retirer tous les obiets de valeur de la chembre qui devalt accueillir le couple Ceausescu, lors d'une visite officielle du président roumain en Grande-Bretagne en 1978.

Selon le journal britannique Sunday Express, qui indique tirer ces révélations d'un documentaire da la BBC devant être diffusé prochainement, M. Giscard d'Estaina aurait raconté à la reine comment tout avait disparu de l'hôtel Mari-

Nicolae Ceausascu : vases, lampes, cendriers, appliques et mēma robinets, eC'est comme si des cambrioleurs e'étaient installés là pendant tout l'été », avail déclaré le chaf du protocole francais. Les hommes de la Securitate avaient également percé des trous dans le mur pour rechercher des

Très inquiète, la souveraine britannique avait mobilisé tout le personnel de Buckingham pour surveiller lee hôtes roumains. -(Reuter, AFP.)

مبكنا من الاحل

An France ..... Marie to do wife in Company of Section 1 143824 F. 7 F. 7 the total the same year . The Transferred Marie to respond to

A Property of the second market To All .... A the same of the same of the same of the same of the first water the second -A CONTRACTOR OF THE PARTY OF April 14 September 41 Bridge History the of a --

## Mayer

paper up. 11. Barrier Commence of the commen April 10 mar 10 miles A STATE OF S & down Jack own good The state of the state of the law grammage of Market St. Co.

Marie Contraction The second second And the same of the same of We was and the contract

The second second The second La mercia de la constante de l A MANUTATION OF - To 10 5 MONEY CO.

LA DÉMISSION DE M. ROCARD

## Le gouvernement de la méthode et des grands chantiers

Pourquni diable M. François Mitterrand a-t-il choisi, il y a trois ans presque jour pour jour, de nommer M. Michel Rocard à Matignon? Les relations entre les deux hommes étaient trop complexes, trop anciennement conflictuelles, pour que la question ne soit pas posée avec insistance, Insqua, le 10 mai 1988, le président réfiu appelle le maire de Conflans-Sainte-Honorine.

ll y a une réponse simple. Le président de la République la dira publiquement : M. Rocard était « en situation ». Le candidat Mitterrand avait promis l'inverture, le premier ministre Rocard l'incarne à merveille. Mais il n'était pas le seul à être « en situation ». D'an-tras noms avaient conru les colonnes des journaux : ceux de MM. Pierre Bérégovoy, Miehel Delebarre, Jean-Louis Bianco... Alors, pourquoi M. Rocard?

### L'« ouverture »

An fil de la campagne présiden-tielle de 1988, son nom s'est de plus en plus imposé au côté de celui de M. Mitterrand. L'ancien ministre de l'agriculture a vu, pro-gressivement, ses espoirs de candi-dature s'évanouir. Il a renoncé à l'idée suicidaire de se présenter, le cas échéant, face à M. Mitterrand. De son côté, le candidat-président n'a pas cherché, contrairement à ce qui s'était passé en 1980 1981, à faire avnier son chapeau à M. Rocard. Au contraire, il a reconnu son poids politique, a même, semble-t-il, donné des consignes pour que les mitterrandistes ne partent pas à l'assaut de M. Rocard pendant sa pré-cam-pagne présidentielle (1). Enfin, M. Mitterrand officialise cette nouvelle donne en faisaot de M. Rocard son porte-parole pour la campagne. Cette mission restera plus théorique que réelle, mais c'est le geste qui compte...

Bref, M. Rocard est doublement « en situation ». Mais il y a autre chose encore; plusieurs des proches de M. Mitterrand soutiennent, en privé, que le président a dit devant eux qu'il voulait « lever l'hypothèque Rocard ». Uoe telle formule suscite deux sortes d'exégèses : ou bien M. Mitterrand a vouln dire qu'il soubaitait avoir le cœur net sur les capacités de son ancien rival; il fallait donc lui don-ner sa chance, sans n priori hostile. Ou bien au contraire, pour M. Mit-terrand, «lever l'hypothèque Rocard» revient à dire qu'après son passage à Matiguon le pro-hième Rocard ne se posera plus, car le maire de Conflans-Sainte-Honorine n'aura pas survécu politiquement à l'épreuve.

Cette incertitude sur les réels desseins présidentiels pèsera sur les trois années que M. Rocard passera à Matignon. Au moins antant qu'unc conjoncture dominée par des attentes sociales face aux-quelles le président de la Républi-que réclu adoptera une attitude ambigue qui contraste avec la fermeté de son premier ministre, arcbouté sur les «grands équilibres», l'œil rivé sur la tenue du franc.

Le premier chantier auquel s'attelle M. Rocard est celui de l'«ouverture». M. Mitterrand l'a promise pendant la campagne élec-torale. M. Rocard doit la réaliser. Son premier gouveroement fait déjà la place à deux ministres issus de l'UDF et à des représentants de la société eivile. Mais la dissolution de l'Assemblée nationale coupe court au processus. MM. Rocard et Mitterrand font valoir qu'ils dissolvent faute de majorité parlementaire. Les cen-tristes crient à la trahison. Les électeurs de gauche, eux, font la moue, qui se transformera, pour certains d'entre eux, en une boude-rie, persistante face au mode de gouvernement consensuel du pre-mier ministre. Les résultats des législatives s'en ressentent.

### Nouvelle-Calédonie: le succès

Conformément au snuhait exprimé par le président — « il n'est pas suin qu'un seul parti gouverne» —, c'est une majorité socialiste relative qui sort des urnes. La moitié des membres du deuxième gouver-nement Rocard ne seront pas des socialistes. Mais la recomposition du paysage politique espérie par le premier ministre – et qui aurait dégagé, au fil des débats parlementaires, des convergences avec les centristes - ne se produira pas. Certes. les centristes quittent le girnn de l'UDF pour fonder leur propre groupe, l'UDC. Mais lorsque M. Rocard, en mai 1991, quittern l'hôtel Matignon, les centraites alse ou moins contraints et tristes, plus ou moins contraints et forces, seront pratiquement renirés dans les rangs de l'opposition.

En juin 1988 pourtant, le nouveau premier ministre impressionne toul le monde. Certes, l'opposition sourit lorsque, le 29 juin, le premier ministre fait une décla-ration de politique générale qui restera comme le discours des « cages d'escalier », celui nu il annonce la volonté de son gouveramunice la volonte de son gouver-nement de s'attaquer aux pro-hlèmes de la vie quatidienne des Français. Mais, trois jours à peine après sa nominatinn à la tête de son deuxième gouvernement, il fait une entrée en fanfare dans l'arène colitique : le dinfare dans l'arène une entrée en fantare dans l'arène politique: le dimanche 26 juin, les accords Matignoa sur la Nouvelle-Calédonie sont signés entre les canemis de toujonrs, le député RPCR, M. Jacques Lafleur, et le président du FLNKS, Jean-Marie Tjibaou. Ces accords, négociés dans le plus grand secret, nn été préparés par l'envoi d'une « mission du disleme que le presient. sinn du dialogue » que le premier ministre a envoyée sur le «Cail-inu» des le 15 mai pour essayer de briser la spirale qui entraîne la Nouvelle-Calédonie vers la guerre

Les accords Matignon résistement même à la mort d'un des princi-paux signataires, Jean-Maric Tji-baou, assassiné en mai 1989. Lorsque M. Rocard quitters son poste de premier ministre, les accords Matignon sur la Nouvelle-Calédonie resteront le principal succès, et le senl vraiment incontesté, de la « méthode Rocard ». Mais en ce début d'été 1988, le premier ministre paraît justifier les espoirs que bon nombre de Français plaçaient en lui. L'antomne, pourtant, ne tiendra pas les promesses de l'été. Si le front calédonien s'apaise, le front social s'enflamme dès la renlrée. Son premier objectif, à son arrivée à Matignon, était le réta-blissement de la cohésion sociale. Le 7 juin il affirme : « La fonction principale des socialistes est la défense du monde du travail ». Mais l'image de « magicien social » qu'il voulait se forger ne résistera pas à cette première offensive.

### Les infirmières et la méthode

Subitement, les attentes trop longtemps réfrénées, exacerbées par deux ans-de cobabitation, atti-sées par l'espoir qu'a suscité la réé-lection de M. Mitterrand, explosent au visage du gouvernement. Les vagues déferlantes de grèves se suivent : infirmlères, postiers, salaries de la RATP, agents de l'EDF.. Le chef du gonvernement court d'un incendie à l'antre, essaie d'éteindre les foyers qui se railument : c'est la première « méthode Rocard » en matière de conflits sociaux, celle de l'urgence et du coup par coup.

Le jeudi 13 octobre est l'un des jours où culmine la tension : ce soir-là, quatre-vingl mille infirmiéres sont dans la rue. Le premier ministre doit rendre visite à l'armée de terre, au camp de Mailly (Aube). Il annule son déplacement sans explication. Le soir, il apparaît nu jonrnal de 20 heures de TF l. Puis, à 3 heures du matin, il déboule par surprise dans les dis-cussions entre les coordinations d'infirmières et le ministère de la santé. Cette intervention spectacu-laire doit hâter la conclusion. Mais la tactique rocardienne échoue. Les grèves continuen).

Communistes, Irotskistes, tout le monda s'en mêle. Le président lui-même se montre compréhensif envers les infirmières. Certains de ses proches rapportent avec gonr-mandise de présumées confidences présidentielles peu charitables pour la fameuse « méthode » de son premier ministre. Mais M. Rocard serre les dents sous l'orage. La mobilisation du PCF et de la CGT contre le gouveroement autour de la grève de la RATP échoue. Le calme revient progressivement. Le premier ministre peut faire valoir qu'à la fin de 1988 la quasi-totalité des fédérations syndicales de la fonction publique ont signé des accords contractuels pour la fixation des salaires.

Pendant ses trois années à Matignnn, il n'y aura plus de mouve-ments d'une telle ampleur. Mais l'automne et l'biver 1988 ont donné le ton. Paradoxalement, M. Rocard, auréolé à son arrivée d'nne image « sociale » - celle d'un ancien syndicaliste, animateur d'unc «deuxième ganche» soncieuse de dialogue, de contractuali-sation des relations sociales - ren-contrera ses plus grandas difficultés avec les questions sociales. Il parviendra, avec un «plan emploi» à chaque rentrée, à contenir le chômage, pas à le réduire de façon significative et durable. Les salariés s'en tiennent leurs revendications quantitatives. Le premier ministre leur répond qu'il n'a pas de marges financières et que le social, c'est aussi le « qualitatif ». Dialogue de sourds qui ne cessera jamais vrai-

A l'Assemblée nationale, dent ils touchent essentiellement

M. Rocard découvre les jnies de la emajorité relative». Son conseiller parlementaire, M. Guy Carcas-sonne, se spécialise dans l'équili-brisme. Il avance sur soa fil, penchant son balancier une fois vers les centristes, uoc fois vers les communistes. C'est encore affaire de méthode. Le premier ministre bouclers sa première session parle-mentaire en affrantant une première mntion de censure que l'UDC vote avec la droite. il aura recours à la procédure contrai-gnante de l'artiele 49-3 de la Constitution pour faire adapter le prajet de loi créant le Canseil supérieur de l'audinvisuel, mais le projet de budget pour 1989 passera le cap grâce à l'abstention du PCF.

### Revenu minimum

Dès le deuxième jour de sa première session parlementaire, M. Rocard a fait examiner par les députés la créatinn du revenu minimum d'insertion (RMI). Le projet de loi sera définitivement adopté le 30 novembre. L'administration produira un effort excep-tionnel pour assurer sa mise en application très rapide. Effet pervers de cette efficacité : le RMI entrera tellement vite dans les mœurs, sera si rapidement considéré comme un «acquis», qu'il ne sera pas porté au crédit du gouver-

L'erreur de Rennes En mars 1990, les socialistes tiennent congrès à Rennes. Ils s'y déchirent, dannent un spectacle qui les effraie eux-même. Rocard et ses amis se tlennent d'abard au-dessus de la mêlée ennfuse qui appose M. Jaspin et M. Fabius. Puis M. Rocard a la tentation de s'allier à son ministre rejetterait dans la minorité le président de l'Assemblée nationale,

de l'éducatinn natinnale, ce qui protégé par le président de la République, il y renonce mais il a

prison et surtout les agents des finances. Mais le conflit des finances aura une durée record, einq mois. Le gouvernement cafouille dans la gestion du conflit. Les grévistes fioiront par rentrer, « In rage nu cœur », reconnaît le premier ministre. Ce ennsiit demeurera comme le symbole de l'incompréhensinn suscitée dans une partie de la «base» sociale de la gauche par la politique de M. Rocard.

commis, vis-à-vis de M. Mitterrand, une grave erreur en oubliant que, même premier ministre, il n'a pas le droit de toucber au PS. Le congrès de Rennes sera suivi. en mai-juin, de quelques semaines de mauvaise humeur du président,

Fin novembre, la justice, fait rarissime, se met en gréve. Le malaise des magistrat est aggravé per les affaires político-financières, et la loi d'amnistie de décembre 1989. M. Rneard n'avait pas hesoin de ce nnuveau înyer de contestation, alors même qu'il affrontait la flambée des banlieues, commencée début octobre à Vaulxen-Velin, qui nbligera à une relance de la politique de la ville et à la unmination d'un ministre chargé de ce dossier, M. Michel Delebarre. L'ambiance, de nouveau, n'est pas très bonne avec l'Elvsée. Face au malaise multiforme qui semble saisir la société, le premier ministre traverse une brève période de daute. Certains rocardiens, qui prévnient des lendemains de crise du Golfe encore plus difficiles, disent ouvertement que le premier ministre doit partir pour préserver son image. D'autres, au contraire, pensent qu'ils ne doit pas fuir ses responsabilités.

A l'automne, l'Assemblée nationale a edopté en premiére lecture le projet de statut pour la Corse, Mais sur l'île, plusieurs élus sont assassinés. L'appnsition entame une violente campagne pour demander le retrait du projet, qui reconnaît l'existence du « peuple enree». Le président et le gouvernement tiennent bon. Le déclenchement des hostilités dans le Golfe calme les esprits.

### « Devoir de grisaille »

Après la fin du conflit armé, au bout de einq semaines d'opérations, les rumeurs sur un changement de premier ministre repartent de plus belle. Mais la guerre n'a pas été longue et cruelle, comme on avait pu le redouter. Le premier ministre n'a pas démérité. Dans les sondages d'opinion où il a constamment obtenu des scores exceptionnels, il profite, lui aussi, du regain de popularité dont béné-ficie le président. Bref, un changement de premier ministre ne s'impose pas. Ses collaborateurs, M. Rocard lui-même, le répètent : le premier ministre veut continuer son travail. A Matienon, le mot d'ordre est toujours à la «durée». Dans un entretien au Monde du

nouvelle fois, en revendiquant un a devoir de grisaille » à ceux qui lui reprochent l'« immobilisme » de sa

Mais à l'Assemblée nationale, les choses se gâtent. L'équilibriste, sur son fil, trébuche. Il l'avait déjà échappé belle en navembre 1990, Inrsque cinq vnix avaient manqué à la censure déposée par l'apposilinn et vntée par les communistes contre la contributinn sociale généralisée. Le projet de réforme du mode de scrutin pour les élections régionales est retiré, faute de majorité. Il faut négocier l'abstentinn des communistes pour éviter d'avnir recnurs, en deuxième lecture, au 49-3 sur le projet de statut pour la Carse - qui sera définitivement adopté début avril - et l'nn n'y échappe pas pour le projet de réfurme hospitalière. De nuuveau, la rumeur évoque le départ d'un premier ministre fragilise par l'effritement de son assise parlemen-taire. L'opposition réclame la dissolution de l'Assemblée.

Les émissions de télévision programmées pour l'anniversaire du 10 mai le voient, loyal, un peu gêné de ne pouvoir être plus explieite, évoquer en termes parfois prudents, parfnis plus directs, son action au côté du président. Sur TF 1, il explique que, devenu «familier» du chef de l'Etat, il n'est tnujnurs pas l'un de ses «intimes». Le 10 mai, il est invité au dîner offert par M. Mitterrand aux a acteurs du 10 mai : 1981. En privé, le premier ministre rappelle qu'il a « le bail locatif le plus précuire de Paris » mais il affirme aussi qu'il se verrait hien rester à Matignon jusqu'en 1993, voire... après la victoire de la gauche aux élections législatives, pour continuer son travail en profondeur dans la société française. Il lui faut encore, au moins, plusieurs mois, ajoute-t-il en confidence, pour que ses « grands chantiers » etteignent le seuil de l'Irréversible. Le 15 mai, il présente sa démission à M. Mitterrand qui l'accepte.

JEAN-LOUIS ANDREANI

(1] Voir Jean-Paul Liégeois et Jeas-Pierre Bédel, le Feu et l'Eau, Grasset,



Après l'ouverture du « chantier » emploi des l'automne 1988, M. Rocard met progressivement en place sa politique des fameux «grands chantiers»: l'éducation nationale et la rénovation du sectenr public, début 1989, puis la ville, l'Île-de-France, la Sécurité sociale, les retraites. L'ampleur de ces chantiers, leur nombre, susciteront Pirente. Chantiers ouverts, mais jamais fermés, dit-on, à gauche comme à droite, tandis que le premier ministre répète qu'il a besoin de temps.

En février 1989, l'actualité rede vient sociale. Mais cette flambéo-là est très particulière. Ce sont les fonctionnaires de Corse qui se mettent en grève pour obtenir une « prime d'insniarité» enmpensatoire d'une vie plus chére que sur le continent. Le premier ministre considère que satisfaire les reven-dications reviendrait trop cher et il redonte la contagion sur le conti-nent. Bref, il n'est pas question de céder. On aura les Corses «à l'usure». Le conflit durera plus de deux mois sur une île paralysée, qui frolera parfus l'insurrection, tandis que les nationalistes, qui avaient décidé, dès le retour de la gauche au pouvoir, une trêve de la lutte armée, tirent profit de la situation.

Sur le continent, ce sont les sucialistes et le président qui gâchent le début d'automne de M. Rocard. Plus encure qu'en 1988, les discussions sont vives autour du projet de hudget. La pomme de discorde est toujours la même : la justice sociale, la répartition de l'effort entre les salariés et les entreprises. Le 9 octobre, M. Mitterrand s'envole pour Carscas, accompsgné par M. Louis Mermaz, le président du groupe socialiste. A l'Assemblée, certains socialistes s'apprêtent à déposer des amendements « maximalistes », evec, dit-on, les enconragements que M. Mermaz aurait transmis depuis Caracas. De là à penser que M. Marmaz, qui est un proche du président, a agi avec sa bénédiction, le pas est vite franchi. C'est la crise de «l'appel da Caracas», la première période de tension avec l'Elysée, quelques jours pendant lesquels Michel Rocard a paru

Quand la tensina pulitique retombe, e'est la tension sociale qui remonte. Les conflits de l'au-10mne 1989 sont beaucoup mains nombreux qu'à l'automue précéqui s'irrite d'un «déficit social» dans la politique du premier minis-

Le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweit. C'est le début de la crise du Golfe. M. Rocard est partagé entre deux sentiments : il approuve l'organisation de la riposte interna-tionale, au nom du respect du droit, sous l'égide de l'ONU. Il y retrouve les préoccupations qui l'animent en matière internationale - c'est sa passion de toujours - et qu'il résume en une formule : la « bataille pour l'organisation de la planète », dont ses collaborateurs feront un sigle irrespectueux, la BOP. D'un autre côté, l'ancien dirigeant étudiant, qui a mené le comhat contre le colonialisme sni les bancs de l'université, redoute une fracture entre le monde arabe et l'Occident, l'Europe en partieu-

Le premier ministre s'efface, au nom de la logique des institutions, derrière le président de la République, qui, en période de crise inter-nationale, occupe toute la scènc. Onoi qu'il puisse lui en coûter, le premier ministre s'absorbe dans la logistique et la mise en œuvre des décisions stratégiques du président. Après l'ouverture des bostili-tes, le 17 janvier 1991, un dispositif de crise sera mis en place. Le président et le premier ministre, qui se vment d'habitude deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi, se rencontrent maintenant tons les jours. C'est une période d'entente entre les deux maisons, l'Elysée et Matignon.

### Les lycéens et les « affaires »

Pendant la phase militaire du conflit, la France nubliera tout le reste. Mais pendant l'automne 1990, après le premier choc du déclenchement de la crise, l'ombre de la guerre ne suffira pas à dis-traire les Français de leurs problèmes hexagonaux. Le 15 octobre, les lycéeos desceodent une pre-mière fois dans la rue. Leurs manifestations prendront de l'ampleur au fit des jours. Face aux foules d'adulescents qui réclament de l'argeot et des moyens pour étudier, le gouvernement Rocard renoue avec les aspects les plus négalifs de sa première « méthode ». Pris entre les impératifs de rigueur budgétaire et les préoccupations sociales affichées par le président, le premier ministre «tient», puis «lache», peu de chose d'abord,

beaucoup plus ensuite.

JEAN-CLAUDE ROUVEYRAN MÉMOIRES ET THÈSES L'art et les méthodes

PREPARATION-REDACTION-PRESENTATION POUR REUSSIR MEMOIRES ET THESES Un volume 15 x 21, 200 pages 98 F

MAISONNEUVE ET LAROSE 15, rue Victor-Cousin 75005 Paris - Tél. 43 54 32 70



## 10 mai 1988 - 15 mai 1991 : les principales étapes

10 mai : M. Michel Rocard est nommé premier ministre, «J'en-tends faire mon mètier dans le calme, avec sérènité», déclare-t-il le 12 mai.

25 mai : lettre circulaire du pre-mier ministre aux membres de son gouvernement. M. Rocard définit un «code de déontologie de l'action gouvernementule». Il exige de ses ministres discrétion et discipline.

12 juin : après dissolution de l'As-semblée nationale, le second tour des élections législatives ne donne au gouvernement on une majnrité relative. Les socialistes, avec l'ap-point des divers gauche, disposent de 276 sièges sur 577.

23 juin: M. Rocard est reconduit dans ses fonctions. Son nouveau gouvernement, constitué le 28 juin, comprend vingt-six socialistes, vingt-trois ministres et secrétaires d'Etat non socialistes, dont six cen-tristes. Le Parti socialiste accueille sans plaisir cette «ouverture». Le 14 juillet, M. Mitterrand met l'ouverture entre parenthèses.

26 jain: accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, conclu, à Mati-gnoo, entre Jean-Marie Tjibanu (FLNKS) et M. Jacques Lafleur (RCPR). Les Français sont appelés à se prannucer par référendum - le premier depuis 1972 - sur cet accord, qui prévoit un scrutin d'au-todéterminatinn en 1998. Ils l'approuveront le 6 novembre. Le «nui» recueille 80 % des suffrages exprimés, mais il y a 62,96 % d'abs-

29 jain : déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. M. Rocard place son deuxième gouvernement sous le signe du « nouvel espoir», développe une visino concrète, terre à terre, de l'action gouvernemeotale, parle de la « démocratie de tous les jours » et des difficultés de la « vie réelle des Francais».

14 septembre : préscotation, au cooseil des mioistres, du plao emploi. Ce plan marque un abandon du traitement social du chômage et privilégie le traitement économique eo s'adressant notammeot aux petites et movennes entreprises.

21 septembre : le conseil des ministres approuve le projet de bud-get pour 1989. Priorité à l'éduca-tion, la recherche, la culture et l'em-

2 octobre : le second tour des élections cantonales est remarquable par la stabilité. La gauche gagne 81 sièges, mais l'équilibre reste le même entre la gauche et la droite dans le nombre de présidences de conseils généraux. Au premier tour, l'abstention avait atteint un chiffre

record, 51 %. 13 octobre : manifestation massive d'infirmières, en grève depuis une semaine, à Paris. Le 24, M. Rocard fait des concessions. Le mouvement cesse, bientôt relayé par une agita-tion dans la function publique, sin-gulièrement dans les PTT, au mais de nnvembre, puis à la RATP. M. Rocard affirme que le gouverne-ment ne peut pas « distribuer du pouvoir d'achni nu-delà de ce que permet l'état actuel de l'économie ».

30 novembre : adoption définitive du revenu minimum d'insertion

10 décembre : quatre députés cen-tristes, doot M. Barre, refusent de voter la censure avec l'ensemble de l'apposition. La censure ne recueille que 259 voix, la majurité requise étant de 286.

### 1989

22 février : M. Rocard présente, au conseil des ministres, son plan de

rénovation du secteur public.

19 mars : les socialistes gagnent trente cinq villes de plus de vingt mille habitants aux élections municipales. Cette consultation est marquée par la percée de personnalités dissidentes des partis politiques, notamment de M. Vigouroux à Mar-seille et de M. Nnir à Lyon.

4 mai : assassinat de Jean-Marie Tjibanu et Yeiwéné Yeiwéné à Ouvéa. M. Rocard assiste aux obsè-

ques, le 7 mai.

18 juin : aux élections européennes, la liste RPR-UDF,
conduite par M. Giscard d'Estaing (28,87 %), devance celle des socia-listes, conduite par M. Fabius (23,61 %). La liste de M. Le Pen obtient 11,73 %, et les Verts effectuent une percée, avec 10,59 %. L'abstention atteint 51,19 %.

29 juin-5 juillet : adoption défini-tive par le Parlement de projets de lois sur les rapports entre proprié-taires et locataires, la prévention du licenciement économique, l'éduca-tinn, les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Cette dernière loi abroge une grande partie de la «loi Pasqua» de 1986.

25 octobre : prime de croissance de 1 200 francs pour les fonction-

27 novembre : le Conseil d'Etat rend son avis, demandé par M. Jos-pin, sur le port du foulard islamique à l'école. Cet avis et la circulaire publiée en décembre par le minis-tère de l'éducation ne mettront pas un terme à cette polémique qui déborde sur tous les problèmes touchant à l'intégration.

6 décembre : création d'un secré-tariat général permanent à l'immigratinn. Le gouvernement met en place un dispositif pour l'intégration

22 décembre : adoption définitive des deux projets de loi sur le finan-cement des partis et des campagnes électorales. Amnistie des délits politico-financiers, sauf pour les parle-mentaires. Au terme de cette session parlementaire, le gouvernement a dû engager sa responsabilité à treize reprises. Les communistes ont refusé de voter les quatre motions de censure déposées par l'apposition.

9 février : accord sur la modernisation de la grille unique de la fonc-tion publique. La CGT et FO refu-sent de signer.

9 mars : installation du Haut seil de l'intégration (des immi-

15-18 mars : congrès du Parti socialiste à Rennes. M. Mauroy est maintenu à soo poste de premier secrétaire, au terme d'uo congrès confus, marqué par de vinlents affrontements entre les partisans de M. Fabius et ceux de M. Jospin.

27 mars : M. Rocard présente un « plan oational de lutte cootre le

4 avril; M. Christian Nuccl, ancleo miolstre socialiste de la coopération, bénéficie d'un non-lieu dans l'affaire du Carrefour du déve-loppement. La polémique sur la loi d'amnistie est relancée. Des magis-trats expriment seur désaccord.

11 avril : le conseil des ministre approuve deux projets de loi, réformant le statut des PTT et de la régie Renault.

2 mai : onuvelle relance de la polémique sur l'amoistie, après le non-lieu, ou l'amnistie, dont bénéficient buit élus dans l'affaire des fausses factures de la SORMAE. 10 mai : M. Mitterrand souhaite

l'ouverture rapide de oégociation sur les bas et moyens salaires entre les partenaires sociaux.

14 mai : deux cent mille personnes manifestent à Paris contre le racisme et l'antisémitisme, après la profanation, le 10 mai, dn cimetière inif de Carpentras. M. Mitterrand et M. Rocard participent à cette mani-

23 mal: le plan de développement des universités est approuvé par le conseil des ministres. Il prévnit 16 milliards de francs supplémen-taires pour l'enseignement supérieur

de 1991 à 1995. 27 août : session extraordinaire dn Parlement sur la crise du Golfe, ouverte le 2, inur de l'invasion du Koweit par l'Irak. L'inpposition de droite approuve globalement la posi-tion définie par M. Mitterrand.

2 octobre : remaniement dn gou-vernement. M. Nallet devient garde des sceaux, en remplacement de M. Arpaillange. Mª Cresson, ministre des affaires européennes, s'en va. Mª Elisabeth Guigou lui succède. 6 octobre : émeutes à Vaulx-en-

Velin, dans la banlieue lyonnaise, après la mort d'un jeune motard, entré en collision avec une voitur

15 octobre : manifestations de lycéens contre l'insécurité dans les établissements scolaires, la dégradatinn des locaux, les classes surchar-gées. Ces manifestations atteignent leur point culminant le 12 novem-bre. M. Jospin promet alors un plan

19 novembre : une motion de cen sure, déposée par l'inposition de droite et votée par le PC, après que M. Rocard eut engagé la responsabi-lité de son gouvernement sur la contributinn sociale généralisée (CSG), recueille 284 voix, soit seulement cinq de moins que la majorité

13 décembre : adoption définitive dn projet de loi sur la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. 19 décembre : création d'un minis-tère de la ville, confiée à M. Michel Delebarre.

16 janvier : le Parlement, convoqué en session extranrdinaire, approuve l'engagement, qui sera effectif le lendemain, des troupes françaises dans le Golfe. A l'Assem-blée nationale, seuls votent contre

blée nationale, seuls votent contre les communistes, dix députés de l'opposition et sept socialistes. 29 janvier : M. Chevènement, ministre de la défense, démissionne du gouvernement. Il est remplacé à ce poste par M. Joxe.

23-25 février : émeutes à Saint-Denis de la Réunion. Onze morts. 3 mars : la guerre du Golfe ter-minée, M. Mitterrand recommande au gouvernement un « nouvel élan ». Le 6, dans le Monde, M. Rocard explique comment il compte mettre en œnvre cette consigne présiden-

26 mars : affrontements à Sartrouville (Yvelines) après la mort d'un jeune Maghrébin, tué par un vigile. 27 mars: le conseil des ministres approuve un plan social pour les

7 avril : le juge Thierry Jean-Pierre est dessaist, après avoir per-quisitinnné le siège parisien d'Urba-Technic, bureau d'études chargé du financement du PS. La polémique sur les «affaires», le financement des partis et l'indépendance de la

nationale décidera, le 14 mai, sur proposition du groupe socialiste, d'ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur le financement des partis politiones et des campagnes électorales.

9 avril : le projet de loi d'orien-tation relatif à l'administration territoriale n'est adopté à l'Assemblée nationale qu'à une voix de majorité, les communistes ayant voté contre, ainsi que les centristes.

12 avril : adoptioo définitive du nouvean statut de la Corse. La connaissance de l'existence d'un « peuple corse » sera annulée par le Conseil constitutionnel le 9 mai.

17 avril : le projet de réforme du mode de scrutin pour les élections régionales est retiré de l'ordre dn jour du conseil des ministres.

18 avril : adoption définitive dn projet de loi sur la solidarité financière entre les communes.

24 avril : M. Rocard présente un Livre blanc sur l'avenir des retraites, qui suggère de porter la durée des cotisations de trente-sent années et six mois à quarante et une ou qua-

5 mai : « Le président a fini par découvrir que j'étais capable de loyauté, et je m'astreins à obéir à ses injonctions», déclare M. Rocard à

## L'homme

send

Les grands hommes politiques sont ceux de la chance au bon moment. Empêtré dans des réformes aussi conteuses qu'ambitieuses, M. Michel Rocard aura perdu à l'été 1990 la chance qui lui avait souri lors de son arrivée à Matignon il y a trois ans.

Lorsqu'en mai 1968 éclatent les monvements étudiants qui vont bientôt être relayés par de gigantes-ques grèves ouvrières, M. Michel Debré, alors ministre des finances, a presque gagné la partie. Il vient d'imposer au pays une longue cure d'aus-térité pour aligner l'inflation en France sur ce qu'elle est outre-Rhin.
Ce plan a réussi : les prix augmentent
faiblement, la productivité fait d'étonnants progrès. Mais le chômage s'est accru et le pouvoir d'achat a baissé. M. Debré est balayé par la vague de mécontentement de mai 1968 au moment même où l'économie repart. A quelques semaines près, le fidèle du général de Gaulle aurait laissé le souvenir d'un grand ministre et proba-blement d'un grand homme politique.

### Une henreuse conjonction

C'est aussi le temps qui aura le plus manqué à M. Rocard pour mener à bien les réformes entreprises. Des réformes auxquelles on pourra tout reprocher : d'avoir été trop coûteuses, mal préparées, mal présentées. Mais sûrement pas d'avoir été peu nombreuses. De ce point de vue, le reproche de «déficit social» fait à la politique du premier ministre relève

faits. Car si la France de mai 1991 compte encore beaucoup trop de chômeurs, de smicards, de mal·logés, bref, d'inégalités, est-ce la faute d'un homme qui n'a cessé de parier de réformes économiques, sociales, urbaines nn la faute d'un pays qui malgré les immenses progrès accom-plis depuis dix ans, doit encore chan-ger pas mal d'habitndes et consentir beaucoup de sacrifices?

L'avenir tranchera. C'est lui en effet qui montrera si ce qui a été fsit, lancé nu seulement annoncé répondait aux problèmes qui se posent ou vont se poser au cours des années à venir. C'est lm qui montrera si la France doit continuer sur le chemin emprunté ou si elle doit en prendre d'autres pour renforcer sa puissance économique, monétaire, industrielle dans le monde, tout en assurant à sa population une progression régulière et équitable de son niveau de vie. Poursuivre ou changer...

Une chose est sure: l'arrivée à Matignon de M. Micbel Rocard fut Pheureuse conjonction d'une situation économique exceptionnellement bonne avec une politique économique et sociale aussi conteuse qu'imaginative. La chance est là en ces débuts : des réformes à accomplir et l'argent pour le faire. La formidable baisse des prix pétroliers de 1986, en enrichis-sant les Français, et d'abord les entreprises, a provoque une vague impressionnante d'investissement puis de consommation. Les rentrées fiscales nées de cette activité sont tellement importantes qu'elles permettent à d'une étonnante méconnaissance des l'Etat de financer, sans trop regarder,

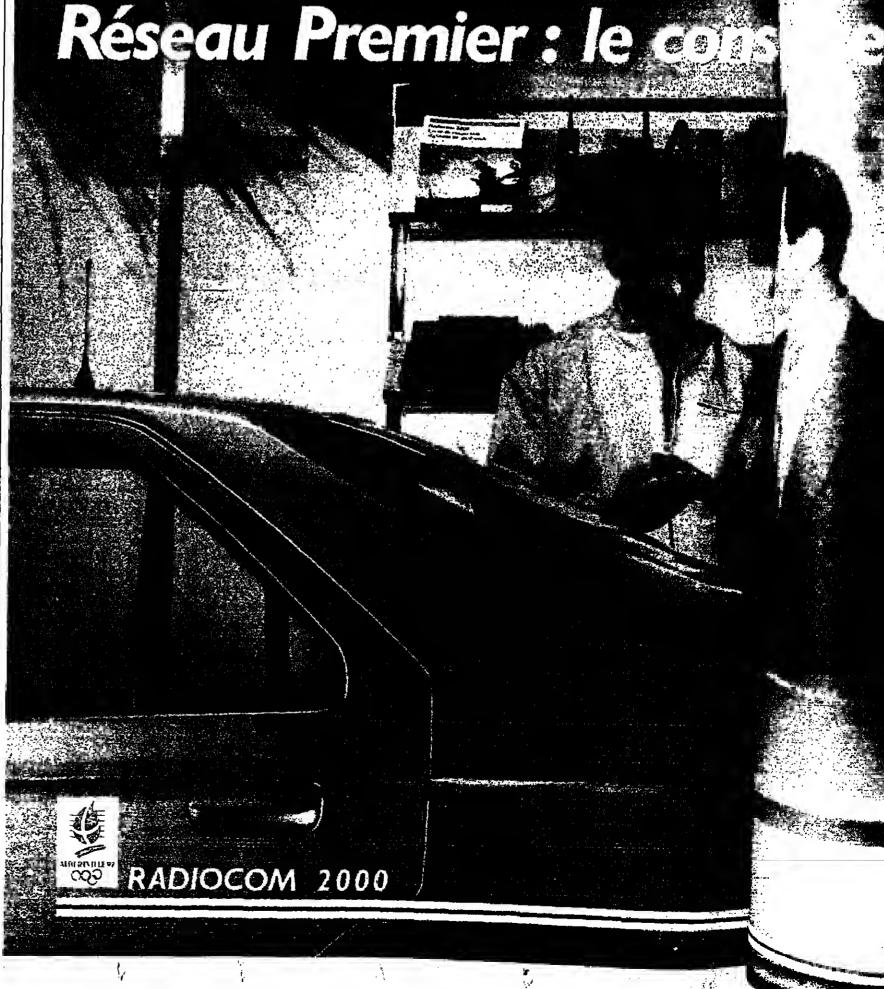



Mai 1991

SPÉCIAL EXAMENS

LE DERNIER ÉTAT DU MONDE ET DE LA FRANCE

Indispensable pour actualiser ses connaissances CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

معكذا من الاجل

## LA DÉMISSION DE M. ROCARD

# des grandes espérances

une soule de dépenses nouvelles. C'est ques Delors - parce qu'elles risquent rénovation des banlieurs, de réaméger les inégalités sociales avec la création d'un nouvel impôt sur la fortune. que l'Elysée lui impose d'ailleurs different de ce qu'il voudrait.

T. Some

**資金銀**後 もみん

BARBARA BAR TURBERTAN SAN

W SHIPPING

Toujours est-il que M. Michel Rocard réduit la fiscalité sur les revenus de l'épargne et sur la consommation (les taux de TVA baissent), tout en dépensant beaucoup pour créer un revenu minimum d'insertion (le RMI). Il lance le projet bd'une rénovation en profondeur du secteur public avec l'idée que les services d'Etat peuvent et doivent être aussi productifs que ceux du secteur privé.

### Des politiques générenses

Avec l'idée aussi que les pays qui gagneront dans une compétition internationale déià farouche, mais qui le sera encore plus dans dix ans, seront ceux dont les éconnmies pourront s'eppuyer sur des secteurs publics efficaces et bien rodés.

En bon et vieux keynésien, M. Michel Rocard croit aux vertus de la dépense publique. Mais c'est en socialiste qu'il cherche sans trop le dire - la mode n'est pas à ce genre de politique en Europe - à réhabiliter le rôle de l'Etat dans l'économie. D'où ses déclarations insolites sur les réductinns de TVA voulue par l'Europe, des réductions qu'il regrette et critique - à la grande fureur de M. Jac-

ainsi que le premier ministre fait par-ticiner la França à la comme de « paupériser » la puissance nagement de la région parisienne... tion fondamentalement saine, avec ticiper la France à la construction de publique (il emploie l'expression) en l'Europe voulue par le président de la tarissant les ressources de l'Etat et en République, tout en cherchant à corriqu'elles financent.

> Cette inquiétude, ce pressentiment, n'ont pas empêché le premier ministre de dépenser beaucoup pour les salariés de l'Etat et ceux du secteur public. A une politique de revalorisation par profession (les infirmières sont les premières à obtenir des augmentations, mais d'eutres professions vont se mettre en grève et en bénéficier, depuis celles des transports publics jusqu'à celles des PTT puis aux fonctionnaires des impôts) s'ajoutent des mesures générales. Le tout se chiffre en dizeines de milliards de francs et engage souvent l'avenir.

C'est le budget de l'éducation nationale qui pèse le plus. Atteignant 198 milliards de francs en 1988, il est passé à quelque 250 milliards cette année, soit une cinquantaine de milliards d'augmentation en trois ans, partagé pour moitié entre mesures générales et mesures catégorielles. C'est ainsi également que les mesures prises en faveur de la fonction publique coûteront sur les sept années à venir 42 milliards de francs (francs constants de 1990), dont 22 milliards seront à la charge du seul Etat, le reste devant être supporté par les collectivités locales et les hôpitaux.

A tout cela s'ajoutent des politiques généreuses de remise de dette aux pays du tiers monde et eux pays «protégés», comme la Pologne, ainsi que des politiques ambitieuses de

M. Michel Rocard aura gouverné et une inflation relativement soible et décidé comme si la chance d'une qui pourrait être inférieure en cours conjoncture exceptionnellement favorable ne devait jamais l'abandonner. magne; avec des entreprises moins Avec des taux de croissance économique de l'ordre de 4 % l'an, le pays pouvait sans doute se payer un immense effort de rénovation. Mais les cycles conjoncturels ont la vie dure et l'année 1990 aura vu se ralentir la marche des affaires. Les recettes publiques - celles de l'Etat comme celles de la Sécurité sociale - ontcommencé à faire défaut, les déficits à se

Il a fallu créer une cotisation sociale généralisée (CSG), sorte d'impôt sur le revenu numéro deux, dont la bonne réputation reste à établir et qui risque, evec la réforme de la taxe d'habitation et celle des plus-values immobilières, de faire dire que, décidément, les socialistes sont-d'incorrigibles dépensiers. Risque d'eutant plus important qu'il aura également fallu parler de l'avenir des retraites et laisser entendre qu'il sera probablement nécessaire un inur de cotiser plus longtemps que les trente-sept ans et demi auxquels nous sommes habi-

### Une situation fondamentalement saine

Ce renversement du cours des choses, l'inquiétude qu'il provoque, les difficultés qu'it annonce, ne peu-vent faire miblier que, s'il fut trop ambitieux pour l'Etat, M. Michel

d'année à ce qu'elle sera en Alleprospères sans doute ou'en 1988-1989 mais en bonne santé financière, ouvertes sur l'extérieur et qui pourront - même publiques - trouver les ressources nécessaires à leur développement puisqu'a été obandonnée début ovril le règle « présidentielle » empêchant les privatisations même partielles. C'est aussi pour mettre le secteur public ou niveau de la concurrence internationale que le statut des postes et télécommunications a été

La réussite de la politique conjoncturelle - maigré le creux actuel - est plus visible et probablement plus profonde que celle des politiques structurelles qui ont été menées (on pense notamment à l'industrie qui expone trop peu, aux efforts de formation professionnelle, à la réforme de la politique agricole). Cette réussite de la politique conjoncturelle dnit beaucoup à la collaboration - même lorsqu'elle fut conflictuelle comme pour la cotisatinn sociale genéralisée - du ministre de l'éconnmie et des

En serrant les freins, c'est M. Pierre Bérégovoy qui empecha la dépense publique de déraper complètement, permettant au franc de prendre place parmi les monnaies fortes dans le monde. Rendant possible l'incertaine aventure de l'uninn éconnmique et

## Le dixième premier ministre de la V<sup>e</sup> République

Dix hommes se sont déjà succédé à Matignon, depuis le début de la V. République, mais l'un d'entre eux, M. Jacques Chirac, a occupé à deux reprises la fonction de premier ministre. Aucun d'eux n'e été nommé pendant une session du Perlement. Le record de durée appartient à Georges Pompidou, suivi de M. Raymond

 Michel Debré. – La 8 janvier 1959, le jour même de son installation à l'Elysée, le général De Gaulle nomme M. Michel Debré premier ministre. Au lendemain du référendum du 8 avril 1962, epprouvant les accords d'Evian, et donc l'indépendance de l'Algérie, nn apprend que le chef du gouvernement va remet-tre sa démissinn. C'est chose faite le 14 avril. La session parlementaire n'est pas encure ouverte, car jusqu'à une révision constitutionnelle du 30 décembre 1963, la session ordinaire de printemps ne s'ouvrait que le demier mardi d'evril, Depuis, elle

M. Chaben-Delmas est resté à Matignon 3 ans et 15 iours.

 M. Pierre Messmer. -Son successeur est nommé le iour même de cette démission; il s'agit de M. Pierre Massmer. Le 28 mers 1973, dix-eept jours eprès les élections législatives, M. Messmer remet sa démission. Faisant entorse à la tradition, Georges Pompidou ne nomme pas immédiatement son successeur, meis cherge M. Messmer d'expédier les affaires courantes. Ce n'est que le 3 avril, jour de la première réunion de le nouvelle Assemblée, que celui-ci est à nouveau nommé premier ministre. Le 27 février 1974, à l'issue du conseil des ministres, M. Messmer présente la démission de son gouvernement. Il est immédietement rennmmé chef du gouvernement. Le 2 evril de le même ennée, Georges Pompidou meurt. M. Messmer présente sa démission le 27 mai, jour de l'installation de M. Valéry Glecard d'Esteing à l'Elysée. M. Messmer est resté à Matignon 1 ans, 10 mois et 22 jours.

 M. Jacques Chirac. - Ce même 27 mai 1974, M. Jacques Chirac est nommé premier ministre. Le 26 août 1976, à la sortie tre. Le 26 août 1976, à la sortie du conseil des ministres, il présente la démission de son gouvernement. Pour son premier passage à Matigon, il est resté 2 ans, 2 mois et 29 jours.

s ouvre le 2 avril pour s'achever le 30 juin, et celle d'automne commence le 2 octobre pour se clore le 20 décembre. M. Debré est resté premier ministre 3 ans, 3 mois et 6 jours.

• Georges Pompidou. - Dès le 14 avril 1962, Georges Pompidou est nommé premier ministre. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1962 l'Assemblée nationale vote, per 280 voix alors que la méjorité requées était de 241, le consure du gouvernement à qui il d'autreproché de soutenir es un promotion par la soule voie référent de la consure de modifier le Constitution, par la soule voie référent la duire, pour permettre l'élection du président de la République su suit rage universal direct. Le suffrage universal direct. Le suffrage universal direct. Le condotte de consurée su gouvernement de partie de se démondre su gouvernement de consurée su descondre su consurée de la répondre su descondre le main du second veux des surfaces de la consurée su descondre le consurée de descondre le dissociation de la répondre de la r ans, 2 mois et 29 jours.

• M. Raymond Barre.
Conformément à la tradition, son successaur est nommé le jour même, donc le 26 août 1976.
C'est M. Raymond Barre. Le 28 mers 1977, il présente sa démission. Le soir même, dans une allocution télévisée, M. Cisterand annonce qu'il le rénommers. C'est chose felte le rénommers. C'est chose felte le cours jours sprès le second tours jours sprès le second tours jours sprès le second cours jours le démission de son gould le vernement. Le 31 mers à lours jours secrétaire général de l'Elyad ne serie le démission de son gould ne serie de demission de son gould ne serie de demission de son gould ne serie de comment, mois cols le premote de la comment. RADIOCOM 2000 RESEAU PREMIER regroupe envi ron 250 Installateurs/Distributeurs de Partenaires de FRANCETELECOM radioreléphones en France pour le service Radiocom 2000, ces spécialistes du radiotéléphone ces spécialistes du radiotéléphone s'engagent pour vous offrir la meilleure qualité de service pour la vente et l'après-vente de votre squipement. Vous pouvez donc faire appel à eux en toute confiance pour vous équipement. conseiller dans vos cholx et pour faire installer le téléphone dans Pour connaître l'Installateur/ votre volture. Distributeur RESEAU PREMIER le proche de chez vous, appelez ent le "Service clientèle" LARANCE TELECOM: mencé sation des relations socials d or socialistes. Mais la recomposition contrera ses plus grandes du paysage politique espérée par le président, a agi avec sa bénédic " demande de rester à son difficultés avec les questions au fil des jours. Pace aux joues !! promier ministre – et qui aurait isgagé, au fil des débats parlemention, le pas est vite franchi. C'est la L'auteur à réussi mieux qu'ung sociales. Il parviendra, avec un d'adolescents qui réclament de l'arcrise de « l'appel de Caracas», la « plan emploi » à chaque rentrée, à taires, des convergences avec les gent et des moyens pour étudier, le biographie. Il a su échapper aux inages contenir le chômage, pas à le centristes - ne se produira pas. première période de tension avec l'Elysée, quelques jours pendant gouvernement Rocard renoue avec les aspects les plus négatifs de sa Certes, les centristes quittent le giron de l'UDF pour fonder leur propre groupe, l'UDC. Mais lorsréduire de façon significative et durable. Les salaries s'en tiennent lesquels Michel Rocard a paru à leurs revendications quantitapremière « méthode ». Pris entre que M. Rocard, en mai 1991, quittives. Le premier ministre leur répond qu'il n'a pas de marges les impératifs de rigueur budgétera l'hôtel Matignun, les cen-tristes, plus ou mains contraints et Quand la tension politique taire et les préoccupations sociales retombe, c'est la tension sociale financières et que le social, c'est affichées par le président, le preforces, scront pratiquement rentrés qui remonte. Les conflits de l'auaussi le « qualitatif ». Dialogue de dans les rangs de l'apposition. mier ministre «tient», puis tomme 1989 sont beaucoup moins sourds qui ne cessera jamais vrai-En juin 1988 pourtant, le nou-« lâche », peu de chose d'abord, nombrenx qu'à l'automne précéveau premier ministre impresdent. Ils touchent essentiellement l'Assemblée netionale, sionne tout le monde. Certes, l'op-

n'a pas de propositions e rane; ir pre-fère, pour l'heure, susciter un débat,

()

## LA DÉMISSION DE M. ROCARD

## La petite histoire d'une démission présumée

M. Michel Rocard, qui était mardi après-midi 14 mei i'hôte des sénateurs socielistes, a fait mine d'ignorer les rumeurs ennonçant sa démission. « Notre gouvernement agit sur la longue durée et c'est avec elle que l'on peut résoudre les problèmes qui préoccupent les Français », a-t-ll décleré, en equignent que le eituetion économique de le France éteit meilieure que celle des pays voisine. La perspective du remplecement du premier minietre continuait toutefois, mercredi matin, d'alimenter les rumeurs alors que le conseil des ministres, réuni à 10 heures à l'Elvsée, devait notemment edopter un projet de loi reletif aux recherches sur l'élimination des déchets radioectifs et exeminer une communication sur les biens d'équipement.

Les rumeurs politiques s'apparentent aux bulles de savon. Certaines présentent lellement d'inconsistance qu'elles s'évaporent, vulgaires commérages, au moindre courant d'air. D'autres font illusion plus longtemps parce qu'elles reflétent des parcelles de vérité qui parviennent à camoufler leur caractère artificiel. Enfin, il existe des rumeurs plus subtiles, savamment distillées par des hommes de l'art, qui mélent dans leur course ondulante les indiscrétions calculées aux potins ordinaires mais qui fioissent, à force d'être grosses, par éclater sur une authentique réalité.

Il était difficile de savoir, mercredi 15 mai au matin, à quelle catégorie appartenait celle qui courait depuis la veille en annonçant l'imminence d'un changement de premier mioistre. Mais quoi qu'il dût s'ensuivre pour son destin personnel, M. Miebel Rocard pouvait déjà se flatter d'une chose : cette rumeur-là constituait une bulle magistrale, uo chef-d'œuvre d'entlure microcosmique, digne, en tout cas, de figurer dans une anthologie des raffioements politiques

Les salles de presse étant à la bulle la bulle de savoo, la petite bistoire retiendra peut-être, par commodité chronnlogique, que tout commença, mardi matin, sur Europe 1, par quelques petites phrases ambigues, lachées, d'un ton badin, par M. Jacques Séguéla. Le célébre publicitaire, considéré depuis longtemps comme un proche de M. François Mitterrand, fit en effet état, au micro et bors micro, de l'existence de « graves desaccords » – sans plus de précisions entre l'Elysée et l'Hôtel Matignon.

Puis il affirma que le premier ministre serait bien inspiré de se démettre de ses fonctions pour se livrer à une introspection dans une salutaire « traversée du désert », agrélivre, histoire de préparer de mona cale façon la future campagne prési-dentielle. Comme on lui demandait de préciser quelle date il conseillerait éventuellement à M. Rocard de choisir pour remettre sa démission à M. Mitterrand, cet expert en communication lacha evec assurance : « Avant le 15 juin... »

Or, le ministre de l'intérieur. M. Philippe Marchand, était lui aussi, ce mardi matin, l'invité d'Europe I. Et il se fit un devoir de faire observer, n écho à ce que venait de dire M. Séguéla, comme s'it voulait enfoncer le clou, qu'aucun obstacle technique ne pouvait éventuellement empêcher le président de la République de changer de premier ministre en cours de session parlementaire, même si cela ne s'était encore jamais produit sous la V. République.

ll'n'en fallait pas davantage pour que cette bulle médiatique commençat à flotter. Mais elle s'enfla d'autant plus vite que l'air parisien bruissait, depuis quelques heures, de cent autres rumeurs convergentes. Dès vendredi après-midi, on avait entendu l'un des plus intimes conseillers du ministre de l'éducation natio-nale dire à la cantonade : «A Matignon, ils font les cartons!» d'aitleurs, ne lisait-on pas, dans la nouvelle livraison du Point, sous une plume généralement bien informée, que M. Mitterrand voulait provoquer aun électrochoc pour sauver son deuxième septennat d'une nouvelle cohabitation aved la droite en 1993 ?».

De cabinets ministériels en salles de rédaction on rapportait surtout la dernière « confidence » en date: plusieurs témoins directs assuraieot qu'au cours du diner ou'il evait offert à l'Elysée à une centaine de ses fidèles, vendredi soir 1 mai, M. Mitterrand, passant de table en table, avait fait la même réponse à tous ceux qui lui recommandaient d'infléchir sa politique pour gagner les pro-chaines élections : l'opinion publique n'aurait pas compris qu'un changement de premier ministre fût décidé au sortir de la guerre du Golfe... La conclusion s'imposait donc : ce chan-gement était pour maintenant. Il ne fallait pas suivre le raisonnement de Libération qui se findait, dans soo édition du week-end, sur la présence à ce dîger de M. Rocard et de son épouse, pour y voir, au contraire, «le signe» que le président de la Répu-blique avait fait «le choix de garder pour un moment encore son premier

### Echanges aigres-doux

Les premiéres iodications fournies de sources socialistes sur la teneur du petit-déjeuner hebdomadaire réunissaot à l'hôtel Matignoo les « éléphants » du PS, en présence de M. Rocard, n'étaient pas de nature à calmer le jeu.

M. Pierre Mauroy venait de faire sensation en déclarant qu'il sortait du bureau de M. Mitterrand et qu'il venait d'obteoir du présideot de la République le feu vert pour le dépôt d'une proposition de loi tendant à réformer le mode de scrutio des élections régionales et incluant la création de circonscriptions régionales avant l'échéance de 1992, autrement dit une spectaculaire volte-face présidentielle sur un projet apparemment voué aux oubliettes faute de majorité pour le voter au Palais-Bourbon. Bien que cette démarche ait été gratuite, le promier secrétaire du PS ayant aussitôt ajouté qu'il n'avait, de toute façon, pas l'intentioo de donner suite à son idée car il n'avait pas « envie de prendre un gadin » à l'Assemblée nationale, les échanges de vues entre MM. Mauroy, Laurent Fabius et Lionel Jospin avaient été aigres-doux. Dans l'entourage du porte-parole du gouvernement, M. Louis Le Pensec, on confirmait que l'ambiance avait été « mauvaise ». Le temps virait visiblement à l'orage.

A partir de 10 beures du matin, la plupart des cabinets ministériels se mirent aux abonnés absents, paralysant presque la machine de l'Etat. On vit fleurir dans ses coulisses les noms des successeurs potentiels de M. Rocard

Le secrétaire géoéral de l'Elysée, M. Jean-Louis Bianco, souvent cité et très demandé au téléphone, fit répondre à sout le monde qu'il serait « en audiences» pour toute la journée. En revanche, si l'on en juge par un aima-ble «lecteur» anonyme qui a alors téléphoné de Châtellerault à la rédaction du Monde, l'entourage de merce extérieur possédait déjà l'assurance d'être nommé à la tête du gouvernement «samedi a midi»... Au ministère de l'équipement et des transports, la secrétaire d'un conseiller technique de M. Louis Besson, excédée, résuma parfaitement la situation en trois mots: « C'est le cirque!»

La bulle devint quasi palpable forsqu'on apprit, au cabinet du ministre des affaires sociales et de la solidarité, le très rocardien M. Claude Evin, en fin de matinée, à l'issue d'un comité ioterministériel coosacré aux dépenses de santé, que M. Rocard avait avancé de vagues considérations techniques pour justifier son refus de prendre des décisions attendues et tourdes de conséquences budgétaires. N'était-ce pas la preuve que le premier ministre ne se sentait plus habi-

lité à arbitrer ? Au Palais Brongniart, les valeurs françaises commençaient à fléchir. A l'hôtel Matignon, les rares conseillers du premier ministre qui acceptaient encore d'exprimer leurs états d'ame commencerent à admettre, en début d'après-midi, que jamais, depuis mai 1988, rumeur de démissioo o'avait atteint pareille « consistance». Le précédent «vénézuélien » d'octobre 1989 - où la certitude de l'imminent remplacement du chef du gouvernement était née des tirs croisés déclenchés contre la politique rocardienne par le ouméro deux du PS, à l'époque M. Henri Emmanuelli, et, surtout, par M. Louis Mermaz, en voyage officiel avec M. Mitterrand à Caracasétait, à leurs yeux, « dépassé». Il se trouva même un secrétaire d'Etat pour évaluer à « 60 % » le taux de probabilité de la démission du premier

### Un «sacré comédien»?

Evoquant \* le contexte \*, plusieurs services de presse officiels informèrent leurs correspondants habituels du report de certaines réunions convoquées de longue dale. Prévue pour lundi prochain, celle du « comité de suivi» de la «réforme Durafour», du nom de l'ancien ministre de la fonction publique, fut reportée sine die. Fo visite & La Rochelle le ministre délégué au tourisme, M. Jean-Michel Baylet, anoula une conférence de presse en disant que des impératifs l'obligeaient à précipiter son retour à Paris et en précisant aux journalistes locaux que ses propos étaient « les demiers d'un ministre en exercice ».

Au milieu de l'après-midi, la rumeur clama que le premier ministre M≈ Edith Cresson tenait à faire s'entretenait à l'Elysée avec le présisavoir que l'ancien ministre du com- deot de la République. Il était en

vérité au palais du Luxembourg. M. Rocard, depuis 15 heures, répondait longuement aux questions des membres du groupe socialiste du Sénat. « Je suis un acharné de l'anti-sinistrose, teur dit-il. Il ne faut ni entre-tenir (dans nos propres rangs, NDLR) ni contribuer à la sinistrase.»

Aucun des sénateurs présents n'eut l'impression d'entendre un discours testamentaire. «S'il démissionne demain, c'est un sacré comédien », déclara M. Fernand Tardy, élu des Alpes-de-Haute Provence. Le ministre de la justice, M. Georges Kiejman, se voulait candide en sirotant un Coca Cola à la buvette: « Un changement de gouvernement? Quelle idée! En tout cas, ajoutait-il d'un too sibyllin, le président part se reposer vendredi, voilà une information l'» Et pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, les députés glosaient sur l'absence de M. Rocard au banc du gouvernement dans le débat sur le régime des retraites. Cétait l'heure des vrais-faux «tuyaux»: on parlait toujours de la venne de M Cresson ou de M. Biaoco à Matignon, mais M. Michel Delebarre avait ses partisans. M. Lionel Jospin était promis aux affaires étrangères, M. Jack Lang à l'éducation nationale et M. Robert Badinter annoncé de retour aux affaires pour s'occuper de la culture...
Il y eut un long fremissement, dans les couloirs de l'Hôtel Matignou, quand on sut que le directeur de cabinet du premier ministre, M. Jean-Paul Huchon, venait de convoquer tout son petit moode dans soo bureau, sur le coup de 18 h 30, avant de courir vers le ministère de l'éducatioo nationale pour assister à la remise de la Légion d'honneur à son vicil instituteur de père, mais il failut se rendre à l'évidence : le gateau et le champagne inopinément offerts aux membres du cabioet o'avaient pas pour but de célébrer quelque dépôt de bilan. Il s'agissait de fêter tout simple-ment le conseiller du premier ministre pour les affaires parlementaires, M. Guy Carcassonne, né un 14 mai,

qui avait mardi quarante ans... Au rez-de-chaussée, dans la grande salle du conseil, M. Rocard faisait son métier. Présidant son deuxième comité interministériel de la journée, teur du TGV. M. Carcassonne était d'humeur badine : « Changer de premier ministre? Si le président a mieux, pourquoi pas?» Il ne savait pas, apparemment, que M= Cresson vensit d'être reçue, quelques heures auparavant, pour la deuxième fois en quatre jours, à l'Elysée (la première, c'était samedi) par M. Mitterrand. La bulle était toujours vivante.

**ALAIN ROLLAT** 

## « Alors, c'est vrai?»

A 10 heurea du matin, mardi 14 mai, tout était calme à l'Assemblée nationala. Une poignée de députés, dans l'hémicycle, se penchaient sur le sort de la future commissinn d'enquêta sur le financamant dea partis. Deux haures plus terd, la crumeurs faisalt une discrète entrée : M. Michel Rocard aarait aur la départ l A 15 h 30, au Palais-Bourbon il n'était bruit de rien d'autre. L'absence d'informations précisea na pouvait qu'enfier la rumeur. Répercutés d'un mur à l'autre de la salle des Quatra-Colonnea, elle preneit, minute après minute, une densité évidente pour les uns, artificielle pour les autres.

« Alors, c'est vrai? » La ques-tion, posée de député en journa-liste et de journaliste en député, samblait susciter un intérêt plus vif que celui porté au débat sur l'avenir des retraites. D'ailleurs. le ton quelque pau éteint avec lequel la ministre, M. Clauda Evin, avait lu son intervention à la tribune était versé comme pièce à conviction au dossier de cetteénièma rumeur sur le départ de

M. Rocard. Son ebsence d'un débat sur un thème qui lui tient à cœur était, aussi, àpremant commantée. Chaqua indice était diaséqué dans un sens ou dans l'autre, tandis que, sur les visages, se fisaient l'étonnement. l'assurance ou l'ironia, « Je ne suis pas au courant ( », lächait M. Jacques Chirac, le visage bronzé et le pas rapide. «Ce n'est pas la première fois que ce départ est annoncé, mais c'est vrai que, cette fois, cela prend de l'ampleur», notait M. François Hollande (PS), qui estimait que le choix de M. Edith Cresson pour succédar à M. Rocard pouvait présenter quelques avantages, «Elle n'appartient à aucun courant, observait-il. Ce n'est pas mauvais, en ce moment...>

La porte-parole du groupe aocialiste, M. Jean Le Garrec, restait un instant sans voix, le visage un peu consterné. Le salive lui revenant, il constatait ; ia crée un cilmat com ment foul Nous na parvenons même plus à réagir aussi vite que la propagation des rumeurs : on se prépare à accueillir M. Jean-Louis Bianco, puis le nom da M- Cresson apparait, at, demain, ce sera quelqu'un d'au-

Alentour, les caméras buti-naient un à un les députés qui passaient à leur portée. M. Fran-

çois d'Aubert (UDF) s'amusait du petit jeu des pronostics. « Quelle est la question?, a interrogeait-il ingénument. Est-ce de savoir si M. Edmond Alphandery (UDC) va remplacer eu gouvernemant M. Bruno Duriaux (ex-UDC) ? » «Notez bien que je le dis en sou-rient », ejoutait-il immédiatement pour atténuer la perfidie du pro-

### Les voitures japonaises

Après avoir bataillé ferme, ces darnières semaines, contre M. Rocard, la député da la ayenne semblan presque triste à l'idée de le voir quitter l'hôtel Matignon. « On aurait plutôt intérêt à ce qu'il reste, il s'use, alors qu'un autre premier ministre sera tout frais. M- Cresson, ce n'est pas mei, surtout contre les voitures japonaises. Avec sa nomination, ce serant, en quelque sorte, le groupe Schneider au pouvoir... », ironisait-il en faisant ellusion aux responsabilités présentes de l'ancien ministre des affaires européennes. «L'actuel gouvernement pratique une politique de droite. Il faut revenir à une politique de gauche», msistait, de son côté, le président du groupe communiste, M. André

En bon connaisseur des institutions de la V. Républiqua. M. Pierre Méhaignerie, président du groupe centriste, expliqueit : «La cour du roi e parlé, mais seu le souverain décide, alors, atten dons. » M. Jacques Barrot (UDC) se refusait également à commenter plus avant le numeur, tant qu'il ne comprendrait pas quelle était els stratégie élyséenne». «Pas de pronostics l», confirmait un socialiste, M. Claude Bartoione. Prudent, mais pas muet, ce fablusien observait : «On sent bien ou'il faut réactiver la dynamisme de l'équipe gouvernemen-

451

7.

. <del>.</del> .

Quant à M. Alphandery, les raielle se confirmat, lui échappaient complètement, «Je crois cetta rumeur plutôt farfelue», axpliquait-II, avant de se raviser : e e C'est étonnant, tout de mêma, que M. Rocard ne soit pas aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour la débat sur las retraites... » On n'échappe pas à a rumeur.

PIERRE SERVENT

LEDUCATION

**MAI 1991** 

BAC

CONSEILS POUR L'HISTOIRE-GÉO **ET LES LANGUES** 

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

Le Monde EDITIONS

clefs pour une guerre annoncée

Alain Gresh, Dominique Vidal

Le meilleur livre paru sur le Golfe. Écrit pour la circonstance dans un but avoué de pëdagogie, it atteint son but sans faux pas. Les rappels historiques n'étouitent jamais l'action. L'enjeu économique, omniprésent, apparaît limpide. La stratégie de chaque État éclaire sans cesse le jeu politique. Telerama

En vente chez votre libraire

## Préparer les échéances électorales

Suite de la première page

Mais il ne lui avait doocé comme cootenu que le bilan de sa politique et ce qu'il était eo traio d'eccomplir. Les socialistes attendaient plus, même s'ils savent que leurs marges de manœuvre sont réduites. Ils attendaient, selon une formule de M. Pierre Mauroy, au moios « quelques lois sociales qui ne coutent pas cher ». Ils souhaitaient combier le « déficit social » dont la gestion de M. Rocard était tenue pour priocipale responsable. Et ils ne virent rien venir. Puisque M. Rocard oe paraissait pas décidé à donner un autre souffle à sa politique, et qu'il préférait en vanter la a grisaille », il fallait door qu'il ropose son départ.

Le chef de l'Etat aveit, lui, te hoix entre deux attitudes. L'une consistait à donner à un nouveau chef de souvernement le temps de préparer, avec l'« élan » suffisant, des échéances électorales (canto nales et régionales en 1992, législatives en 1993) qui s'annoncent difficiles pour les socialistes. L'autre revenait à considérer – pure spéculatinu peu enthnusiasmante souvent prêtée au chef de l'Etat - que, les élections perdues d'avance, il serait du meilleur goût de garder M. Rocard pour l'eovoyer, plutôt qu'un autre, au massacre. Il n'a pas dit en tout cas comment le successeur de M. Rocard devrait s'y prendre pour trouver à l'Assemblée nationale les majorités qui lui donneront les moyens de gouverner.

L'exercice s'aonooce extrêmement compliqué. M. Rocard, homme de gauche perçu comme uo symbole d'ouver-ture politique, avait géré habilement la majorité relative dont il

disposait et qu'il élargissait selon les cas aux commnoistes ou aux ceotristes. A l'approche des. échéances électorales, les centristes ont rejoint le camp de la droite et se prétent de moins en moins à ce jeu. Quant aux communistes, ils ont tout de même d'autres exi-gences que *e quelques lois sociales* » à bon marché.

Ces dernières semaines, M. Rocard, sachant que l'on annoncerait à couveac sa fin prochaine, affirmait qo'il entendait bien rester à Matignon jusqu'aux élections législatives de 1993. Mais au fond de lui-même il savait que ce n'était pas sorcément pour lui la meilleure hypothèse. Elle présen-tait de hauts risques. Le mieux place, aujourd'hui, des présidentiables socialistes, commeot aurait-il pu conserver cet avantage s'il avait été tenu pour responsable d'un échec de son camp aux législatives de 1993? Partir eojourd'hui lui laisse, en revanche, toutes ses

Certes, M. Rocard avait surpris son monde pendant le voyage qu'il a effectué du 29 avril eu 3 mai en Nnuvelle-Zélande et en Corée dn Sud. Il était apparu goilleret, détendu, sûr de lui et de son avenir. Bieo que le cas de figure oe solt pas le même, ceta faisait immaoquablemeot penser à uo précédent voyage de chef du gou-vernement, celui de M. Jacques Chirac au Japon en juillet 1976. M. Chirac aussi était d'humeur badine. Il plaisantait avec son ministre do commerce extérieur, M. Raymond Barre, snr l'art et la manière de mener à la baguette un conseil des ministres. Le 25 août, il quittait Matignon, rendant ainsi publique une démission qu'il avait remise au président de la République, M. Giscard d'Estaing, avant son voyage au Japon, et que le chef

de l'Etat lui a demandé de tenir secrète. M. Barre prit le relais.

L'homeur primesautière de M. Rocard cootrastait eo tout cas avec quelques-unes des déclarations qu'il avait faites à Radio J avant de partir en voyage. «Le président, avait-il dit, a fini par décou-vrir que j'étais capable de loyauté: et je m'astreins à obéir à ses injonctions. » Il y avait tout de même d'antres manières de signifier que le premier ministre respecte loyalement la logique des institutions de la V. Répoblique selon lagnelle. lorsqo'ils appartiennent ao même camp, le président donce l'impulsion, définit les grandes orientations, et le chef du gouvernement exécute, ce qui relève alors de l'e intendance», comme disait le général de Ganlle

**JEAN-YVES LHOMEAU** 

MODE: ELLES NE PENSENT QUE "TISSUS". **ELLES NE JURENT OUE PAR "RODIN"..** Elles disent : "une robe à des milliers de francs, c'est de da

folie, un budget entier pour un unique vêtement, non et non!" Elles disent : "quand on a tot le tour de Paris et au'on a prisla peine de comparer le style et les prix, alars an se rend compte que Rodin est vraiment le "numero 1". Sans commentaires : des tissus sublimes depuis 30 F le mètre.





## retenu a Prague iclar Havel

والرائد وها

AREA AREA

12 4.1

. . . . .

44 14 9

والمعاجل أواجه

the taken

1463 in - 1

Publication 1

a agreement of

3447

Fram .

----

4.7793. 47 

4.41 " A 2.84"

ATT KINT OF

WE A RESERVE

New Control

134 - 1 - 1 117 - 12 - 1

## LE NOUVEAU PREMIER MINISTRE

## M<sup>me</sup> Edith Cresson, une fidèle du président

€ Battante », € courageuse », € activiste », € fougueuse », € petit eoldet» ..., Toue les portraite disent la même femme d'action : M- Edith Cresson eime eller eu fau. La trajectoire de cette fidèle militente, proche de M. François Mitterrand, au sein du Parti socisliste comme eu gouvernement, leisse une trace profonde, haurtée, meie tenece. Les débate l'ennuient ; lee confrontatione théoriques, qu'elles soient politiquee ou économiques, la dépassent; lee intriguee d'apparell l'énervent. Les doselers, les études, les compromis ne sont pea son genre. Elle s'emporte contre les indécis et envoie les e fonctionnairae cloportee » eux pelotee. Me Cresson n'est pas intellectuelle, subtile, pédagogue. Elle eet an merche, d'une pièce, emportée.

Entrée su escrétarist national du PS au congrès de Peu, en février 1975, sur le choix personnel du premier secrétaire, M. Mit-terrend, Mr. Cresson eet une fidèle du député de la Nièvre. Mª Edith Cemplon est pourtant née d'une famille abourgeoise » : père inspecteur des finances, mère eu riche foyer, nurea engleise. Ancienne élève d'HEC jeunes filles, elle épouse M. Jecques Cresson, cadre supérieur du groupe Peugeot, commance per s'engager à droite, mais, fidèle à le tendance patemelle – son père est membre de la SRO -, rejoint le gauche en 1965 à travers la Convention des institutions républicaines de M. Mitterrand.

En octobre 1975, lorsqu'il faut, impromptu, monter à l'assaut de circonscription de Châtellerault, face à Pierre Abefin, ministre de M. Valery Giscard d'Estaing, M. Michel Rocard, sol-licité permi d'autres, refuse. M- Cresson n'hésite pas, L'élection partielle est un test national pour la gauche . Malgré le renfort de tout le PS, qui descend dans la Vienne, ca sera un échec, mais M-- Cresson a dépassé la PCF. Elle a'est fait un nom. Et une attache, La circonscription sera conquise en juin 1981, lors de la « vague rose », et, aux électione muncipales de mers 1983, Châtellerault sere la eeule grande ville à passer de le droite à la gauche, quend tant d'autres feront la chemin Inverse. Depuis huit ans, medeme le meire y déploie, en fin de semaine, ee pession pour lee solutions

En 1981, lorsqu'il faut affronter lee paysens de la FNSEA au ministère de l'egriculture, tous les caciques du PS en récusent. A nouveau, Mr Cresson eccepte. Ministre « de gaucha », elle a le culot de contester le monopole de la FNSEA, provoquant le pra-mier accroc à l'état de grêce. Au conservatisme et à le misogynie des cadres paysans, elle s'op-poss evec une brutalité qui lui sere lergement rendue par ses interlocuteurs. Elle ne réussit pas à trouver le ton juete, et, en 1983, il faut, pour panser lee plaies des campagnes, envoyer... M. Rocard.

A la bonne heure | Me Cresson est ministre du commerce extérieur, poste qui convient à son temperament. Exporter, n'est-ce pae, un peu, débarquer? A grand renfort de voyages, is « medone des PME » déberque donc aux Etats-Unie ou su Jepon, evec force petrone dans ses evione. Son action sere, là eussi, contes-tée. En fait, Mre Cresson découvre, qual Branty, le vrai fonctionnament de la France étatique. Son ministère n'a pas de fonctionnaires : ile dépendent du ministère des finances, haut lieu du pouvoir économique. Les «services» se méfient et se plai-gnent d'une ministre qu'ils accusent de confondra l'exportation avec l'exhortation. M= Cresson en nourrira un dédain croissant pour les fonctionnaires, le ministère des finances et, plus largement, pour l'Etat.

### Une idéologie libérale

En 1984, dans le gouverne-ment de M. Laurent Fablus, le ministère du commerce extérieur est rattaché au minietère de l'industrie. Voilà eu moins de quoi faire le poids face eux finences, croit-ella. Et voilà, enfin, une réforme minietérialle faite pour coller au modèle du fameux MITI Japoneis. L'action eare, là, plus posée : l'industrie nécessite du tamps: M- Cresson peut mettre nombre de décisions à son actif, comme l'arrivée de Georges Besse chaz Renault ou une dota-tion pluriannuelle à Bull. Capendant, « riguaur » oblige, ses crédits diminuent. Sous le direction de M. Fabius, la volontarisma n'est pas «moderne». La politique industrielle est une peau de chagrin. L'action consiste à sauver morceau par morceau les entreprises qui coulent. Rien de

clorieux, mais M= Cresson se forge une essez bonne image dans le milieu des affaires. Elle heurte toujours par ses déclarations à l'emports-pièce - les parteneires acciaux sont «coincés », déclare-t-elle -, mais ses posi-tions critiques contre le Japon ou pour les privatisations - e Je n'ai pas la religion du secteur public a - cont saluées. Melgré sa façon de donner des ordres, M= Creseon pertage, en falt, une idéologie libérale.



Choquée par le comportement de M. Feblua lore de l'effeire Greenpeace et de la vielte en France du générel Jeruzeiski, Mme Cresson en conçoit une eolide inimitié envers le pramier ministre, Lorsque, en mei 1988, M. Mitterrand souhane l'acceseion de M. Febius eu poste de premier escrétaire du PS, Mms Creason ast, evec M. Roland Dumas, l'un des deux compegnons du chef da l'Etat qui na peuvent se résoudre à raspecter sa volonté. Deux ens plus tard, lora du congrès de Rennes, M. Mitterrand les empêchera, l'un et l'autre, de rejoindre le courent de M. Lionel Jospin contre M. Febius, ca qui fait de M-Cresson, eujourd'hui, une socialiste formallement sans cou-

En 1988, la ministèra des affaires européennes est taillé sur mesure. Sa tâche est de préparer puls de gérer la présidence fran-1999 eu 1-janvier 1990, moment important, notamment, pour l'union monétaire européenne. De nouveau, le ministre as heurts aux « services » : ceux

ministre, caux de l'industria et bian entendu ceux des Finances. Les dédales edministratifs ne sont décidemment pas son fort. Son ministère, encore une fois, n'a pas de fonctionnaire propre . Contrariée, Me Crasson bute toujours sur cerre irréductible réalité : l'action gouvernementale passe par la mechine d'Etet . Rien ne ee fait sans ces eservices a honnis.

D'où l'idée qu'il faut réformer miniatretif français : casser le ministère de l'économie et des finances pour en isoler lae finances et rettacher l'économie svac l'industrie, le commerce sxtérieur voire avec la recherche et fondre is tout dene un grand ministère e de la guerre économique ». L'idée est ancienne -M. Giraud, ministre de l'industrie, l'avait eue avant 1981 - et beaucoup le partagent parmi ceux, industriels, fonctionneiras ou hommss politiques, qui croient que l'action du gouvernament n'est pas essez toumée vers l'industrie, « cœur de le compétitivité et de le souveraineté des Nations ». Cette critique vise directement M. Rocard et eee proches, comme M. Roger Fauroux, ministre de l'industrie. Elle constitue I'un des thèmes favoris d'une pertie des mitterrendistes et sert de prétexte, à l'été 1990, à une offensive concertée contre le premier ministre. Toutefoie, le président de la République, eprès y avoir prêté l'oraille, met fin eu complot. «Ce n'est pes le moment » répond-il à sa fidàle ministre, qui, du coup, annule la publication d'une interview ravageuse qu'elle avait accordée eu Monde. Trois mois plus tard, à l'eutomne, elle donnere se démission du gouvernement.

Cat immobilisme conveinc Mr Cresson qu'egir Impose désormais d'aller dans le privé. Et qu'importe que cela soit chez Schneider, groupe propriétaire de Crausot-Loire, qui dameure la plus grosse faillite du capitellame privé français et qui a coûté cher au contribueble. Schneider, où M- Cresson était responsable de certaines ections Internationales, vient de remporter une belle vic-toire en echetent l'entrapries d'électricité américaine Square D. Voilà comment l'on exporte

> **PATRICK JARREAU** ET ERIC LE BOUCHER

### A l'Assemblée nationale

## Le gouvernement n'a pas voulu laisser le dossier des retraites « en legs à ses successeurs »

Comment essurer le financement des retraites, dans vingt ans et eu-delá, compte tenu de la réduction du temps de travail at du vieillissement de la population? Après le présentation, le 24 avril dernier, par le conseil des ministres, d'un Livre blanc sur les retraites, l'Assembiée netionale e consacré, mardi 14 mei, un long débat d'orientation è cette importante question que le gouvernement entend soumettre également à l'ensemble de l'opinion publique.

e La retraite, c'est pour beaucoup le temps libèré, la possibilité d'un nouvel épanouissement, des activités librement choisies... » Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, M. Clauda Evio, n'evait pas commencé depuis plus de quelques minutes, mardi 14 mai, son discours d'introduction au débat d'orientation de l'Assemblée nationale sur l'avenir des retraites, que déjà un député, d'ordioaire fort discret, M. Raymond Barre, hii-même ancien premier ministre de la Ve République, commençait à se gausser ouvertement de l'évocation de cette perspective qui finit, un jour, par toucher tout le monde : la retraite. Il n'y avait, en effet, qu'un seul membre du gouvernement, M= Hélène Dorihac, secrétaire d'Etat à la famille et aux pe sonnes âgées, pour écouter M. Evin sur un sujet capital pour la France de

Pour le premier rendez-vons sur ce sujet à l'Assemblée nationale, le ministre (rocardien) des affaires sociales a singulièrement manqué de tonus pour exposer la méthode retenue par M. Rocard : le gouvernement n'a pas de propositions à faire; il pré-fère, pour l'heure, susciter un débat,

voire « une controverse ». « Il est des otermolements qui trahissent une faiolemoiements qui transsent une ja-blesse de la volonté, a expliqué M. Evia. Mais il est des impatiences qui reflètent une piètre estime de notre démocratie. Le gouvernement aurait pu reporter ce débat et en faire less à ses successeurs. Il o estimé de sa responsabilité de l'ouvrir des à présent, car notre pays sera plus fort et plus solidaire s'il sait éviter, en ce domaine. les incompréhensions et les trauma-tismes sociaux. Aussi, je le dis avec une tranquille assurance : nous donne-rons à la discussion le temps nèces-

### « Remise en cause de la retraite à 60 ans »

« Nous ne vous avons pas trouvé très convaincant, ni même convaincu, a remarqué le porte-parole du groupe RPR, M. Chamard. Il y a dix ans, vous avez offert aux Français une brassée de roses: la retraite à soixante ans. Mais les pétales n'ont pas germé, ans muss es peunes n one pas gerne, car les lois de la nature sont intangi-bles. \* Estimant que le Livre blanc conduit, par l'allongement du temps da cotisation (de trente-sept ans et demi à quarante ou quarante-deux ans), à cune remise en cause subrep-tice et sournoise de la retraite à soixante ans», le député de la Vienne e jugé que ce dossier constitue une bonne illustration de ce que serait le socialisme : e Promettre, accorder,

Sur un ton moins polémique, M. Jacques Barrot (UDC, Haute-Loire) ne s'est pas montré moins sévère. « Voules-vous vous dispenser de prendre vos responsabilités? s'est-il prendre vos responsabilités? s'est-il ainsi interrogé, en constatant que le gouvernement n'avançait pas ses propres propositions. Pourquoi ne pas avoir commencé à prendre des mesures en 1989 el 1990, années de croissance économique? Et pourquoi, aujourd'hui, annoncer un nouveau délai, en renvoyant les solutions à 1992 ou 1993, selon la durée de vie que Dieu poètem à voire souverneque Dieu prêtera à voire gouverne-ment?» Sur le fond du débat, le député centriste a proposé de s'enga-ger dans la voie de la capitalisation, ou épargne-retraite, e non pas pou remplacer la répartition, mais pour la complèter». « Je crois, a-t-il sjouté, que le pays est capable de comprendre les efforts à journir. Encore faut-il qu'il n'ait pas le sentiment qu'on le pro-mène de commission en Livre blanc et de Livre blanc en grand débat. Il est temps de passer aux actes.»

Tont au long de le discussion, les orateurs de l'opposition n'ont cessé ainsi de mettre en doute – et, bien sfir, sans jamais recevoir de réponse la capacité du gouvernement de M. Rocard à conduire une politique voloctariste pour faire face à ce que l'on e appelé e le pap-boom » et ten-ter de garantir, dans vingt ans, le financement des retraites de la génération qui travaille aujourd'hui.

Au nom du groupe socialiste,

Des prix à sous faire partir ! 1490° LISBONNE 1350F PORTO 1260° Tel.: 40 53 07 11 • 181, bd Pereire, 75017 PARIS

lui-même, rendre hommage à un autre premier ministre, M. Pierre Mauroy, en célébrant, a parmi les nombreux acquis sociaux qui font l'honneur de cette décennie », la retraite à soixante ans. Au nom des grands principes, M. Auroux a encore ajouté : « A ceux qui pensent profit, nous disons projet de société », un projet fondé tout à la fois sur la solidarité, la sécurité des retraites, l'équité et la progressivité de l'application des mesures d'ectualisation qui seront retenues. «Au moment où l'on constate des catastrophes sinancières d'entreprises à dimension planétaire, on ne saurait se porter garant, d vingt ou trente ans de distance, de la bonne santé économique d'une compagnie d'assurance à laquelle vous auriez consiè votre épargne et vos vieux jours », a-t-il surtout répliqué é ceux qui pourraient rêver à un système de retraite fondé sur la capitalisation volontaire et individuelle.

Cet argument n'e cependant pas suffi à rassurer le purte parole du groupe communiste, M. Jean-Claude Gayssot (Seine-Saint-Denis), sur les intentions finales des socialistes. «Le pouvoir s'attaque à tous les acquis sociaux et démocratiques, parmi lesquels le droit à la retraite à soixante ans, a assure M. Gayssot.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, dans sa réponse sux députés, a préféré dégager les lignes de consensus qu'il avait pu relever. « Personne n'a consesté le droit à la retraite à soixante ans. Personne n'a suggéré la substitution du système actuel de répartition par celui de la capitalisation. Celle-ci n'a été proposée que comme un produit de complè-ment, et non de remplacement», 2-1-il notamment affirmé, en estimant avec confiance qu'il n'y aurait donc « pas de guerre à ce sujet ».

JEAN-LOUIS SAUX

Comment atterrir à Singapour sans avoir les traits tirés et le visage défait après une nuit de vol?



Paris - Singapour non-stop

Il est bon de savoir qu'UTA assure le liaison Paria - Singepour 3 fols per semeine, dont 2 an vol non-stop, et l'assurere 4 fols en vol non-stop à pertir du 29 août. Non-stop, n'importe quel habitué vous dira à quel point c'estappréciable. Finis la arévaila en plaine nuit, finis les changements d'avion. Nos passagers bénéficient d'une nuit complète à bord. Ce n'est pas tout : avec l'arrivée au tout nouveau lerminal Airtropolia Chengi 2, vos voyagea deviennent Infiniment plue confortables.

Et d'ailleurs ça se GROUPE III sur voire visage.

Aller très loin pour être plus proche de vous.

## SOCIÉTÉ

Le texte du gouvernement soumis au Conseil d'Etat

# Les écoutes téléphoniques feront l'objet d'une loi d'ensemble

Les écoutes téléphoniques vont être dotées d'un cadre légel : le gouvernement e soumie au Conseil d'Etat un projet de loi relatif eu secret des correspondances émises per la voie des télécommunications. Ce texte prévoit notamment l'institution d'une Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui pourra être saleie per tout citoyen s'estimant victime d'écoutes edministretives, et le prohibition des écoutes sauveges.

Mille cent abonnés au télé-

phone sont actuellement sur-

veillés par des écoutes adminis-

tratives. Leurs conversations

sont suivies par les fonction-

naires du groupement intermi-

nistériel de contrôle (GIC), un

organisme placé sous l'autorité

du premier ministre. Ce groupe-

ment paramilitaire est installé

dans les sous-sols de l'hôtel

des Invalides. Créé, en 1960,

par une circulaire classée

secret-défense, le GIC est

chargé de coordonner les

demandes d'écoutes sur l'en-

semble de la France, qu'elles

émanent des services de l'ar-

mée (gendarmerie, direction

générale de la sécurité exté-

rieure - DGSE, - direction de la

protection sécurité défense -

DPSD - ex-r sécurité militaire ») ou de la police (police judiciaire,

renseignements généraux,

direction de la surveillence du

elck, elors président de le Cour

de cassation, eveit été autorisé

à pénétrer dans le sanctueire du

GIC. Dans son rapport, il avait

révélé que le contingent global

d'écoutes fixé au GIC per le pre-

mier ministre e'éleveit, alors, à

930 lignes. L'eugmentetion du

volume des écoutes observée depuis 1982 serait dû à l'ac-

croissement du trafic de stupé-

fiants. La crise du Golfe e eussi

été à l'origine d'un accroisse-

ment des « constructione ».

pendent plusieurs mois. Pour

relativiser cette progression, il

faut noter que le même per-

sonne peut être touchée par

deux « branchements » (son

En 1982, M.

Un|tabou va tomber. Jamais l'Etat n'evait osé, depuis la seconde guerre mondiale. légiférer eu metière d'écoutes téléphoniques. Droite et gauche confondues, tous les gouvernemeots préservaient jalousemeot leurs «grandes oreilles». Profitant du tabou, les écoutes ont prolifèré dans l'illégalité le plus totale, mettant à mal les libertés individuelles et la vie privée des citoyens.

La sensibilité des bommes politiques sur le sujet e suscité autant de condamnations vertueuses que de sermons bypocrites. Entre 1973 et 1990, on ne recense pas moins de cinq propositions de loi. Aucune o'a abouti.

repport Schmelck indiquait que

le ministère de l'intérieur recou-

rait aux quatre cinquièmes des

écoutes (280 pour la PJ. 240

pour la DST. 210 pour les RG);

le ministère de le défense se

contentait, lul, de deux cents

lignes (150 pour le DGSE, 50

pour le DPSD). A l'heure

actuelle, les services de police

sont à l'origine de quelque 800

conérations HLM » - en jergon

de métier, on dit construire

Depuis dix ans ce sont les

écoutes réalisées par la DST,

surrout, puis par les RG, qui ont

proportionnellement le plus

augmenté. A l'inverse, les acti-

vités de la PJ et de la DPSD

sont restées stables, tandis que

la DGSE alleit jusqu'à diminuer

le nombre de ses brenche-

mente. Les écoutes effectuées

par les douanes se comptent.

S'il n'est pes poesible de

sevoir combien de personnes

sont écoutées eu cours d'une

bre d'abonnés surveillés à un

moment donné, on sait que le

durée moyenne des écoutes

edministratives est de deux

mois et deml : eutant dire que

certeines lignes sont Intercep-

tées en permenence (ce sera le

cas de telle ou telle ambes-

sede), tandis que d'eutres ne

seront surveilléae que pendent

quelques semaines, svent

d'être remplacées per d'eutree

une ligne ».

Un millier

de « branchements » administratifs

Rocard s'est dit prêt à présenter un projet le 11 svril devant l'Assemblée nationale, il ne rencontra que scepti-cisme. Le texte do gouvernement doit néanmoins être examiné par l'assemblée générale du Conseil d'Etat jeudi 16 mai evant d'être soumis à un prochain conseil des minis-tres. Pour l'essentiel, il s'inspire du rapport remis en 1982 par la commissinu d'études présidée par M. Robert Schmelck, premier prési-dent de la Cour de Cassation, rap-port qui n'avait jamais été diffusé.

La pièce maîtresse de projet concerne les écoutes administratives, appelées interceptions de sécurité. Qu'elles émanent des services de l'armée ou de la police, ces écoutes sont les plus controversées (lire l'encadré ci-contre). Matignon est intéressé eu premier chef: l'organisme chargé de leur coordination sur l'ensemble de l'Hexagone – le Groupement inter-mioistériel de contrôle (GIC) – est, en effet, placé sous le responsabilité directe du premier ministre. C'est lui qui doit actuellement signer chaque autorisation de « construction » d'une bigne téléphonique.

Le projet préconise de créer une Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Ressemblant à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), qui veille sur les fichiers, elle pourra être saisie par tout citoyen s'estimant victime d'une écoute. Cette autorité administrative indépendante procédera eux vérifications nécessaires pour s'assurer que les interceptions soot autorisées et réalisées dans le respect de la loi. La composition de cette commission fait la part belle aux pouvoirs exécutif et législatif: toute présence de représentants de la justice et de la «société civile» a été écartée. Le Conseil d'Etat devrait toutefois préconiser un élargissement de la composition de la commission nationale de contrôle (lire l'encadré

Jusqu'à présent, la surveillance des «orions» (1) reposait exclusivement sur le pouvoir exécutif. La transparence du système d'écoutes va sensiplement progresser avec le projet de toi : la commission de contrôle pourra vérifier la légalité de chaque écoute, et elle eura à connaître du système des quotas, fixés par le premier ministre, qui limitent le nombre maximum de «zonzons» opérées par tel ou tel service. Sur ce plan aussi, le Conseil d'Etat est allé plus loin que le projet gouvernemental en deman-dant la saisie systématique de la commission de contrôle par le premier ministre, dès la phase d'autorisation des écoutes.

Demain, il y aura sans doute tou-jours un millier d'abonnés eu télé-phone qui seront touchés par une écoute administrative. Si ce chiffre relativement limité paraît rendre possible un cootrôle effectif par la commission, le volume d'écoutes auquel il correspond ne diminuera



probablement guère avec la nouvelle loi. Le gonvernement et ses services o'entendeot pas se passer de ces méthodes d'enquête très efficaces, mais les limiter à des situations exceptionnelles. Les «esgourdes» seroot toujours déployées, à la recherche des renseignements intéressant la sécurité nationale (terrorisme, contre-espionnage) comme la prévention de la délinquance organisée (tra-fic d'armes ou de stupéliants, grand banditisme et délinquance finan-

Mais les Renseignements généraux pourront-ils tonjours placer sur écoutes la librairie et le domicile d'un pesteur Doucé, enlevé et assas-siné alors qu'il était surveillé par les RG parisiens? Pour moraliser les pratiques, le projet de loi insiste sur une disposition pénale souvent fonctionnaire qui, à l'occasion d'une écoute administrative, découvrirait un crime ou un délit aura obligation de dénoncer cette infraction oux magistrats. Avis aux services spéciaux, qui font volootiers la sourde

clients. Au chapitre des écoutes judiciaires, la situation o'était plus tenable pour le pouvoir politique. L'Etat français avait été coodamné par la Cour européence des droits de l'homme (le Monde du 26 avril 1990) à cause de l'absence d'une base légale suffisante en la metière, La jurisprudence de la Cour de cassation avait cependant balisé le terrain, doonant no fondement légal aux écoutes ordonnées, sur commission rogatoire, par un juge d'instruction. Mais les remontrances de la Cour de Strasbourg, comme certaines «bavures» judicaires, ont souligné la nécessité d'une loi et d'une réglemen-

### Grand-mère sous surveillance

tation d'ensemble.

Fant-il admettre qu'un juge pour enfants art pa, dernièrement, mettre sous surveillance la ligne d'une grand-mère, pendant dix-huit mois, dans une affaire de non-présentation d'enfant? Pourquoi les juges d'instruction auraient-ils multiplié par huit le nombre des écoutes au cours

des dix dernières années? Aucune statistique des écoutes judiciaires o'est donnée par la chancellerie. On pent toutefois évaluer leur nombre à plus d'un millier (ordonnées à un instant donné), à partir d'une extrapolation des pratiques observées dans plusieurs parquets.

S'inspirant des prescriptions de la Cour européenne et de la Cour de cassation, le projet de loi précise un cadre juridique qui sera aussi strict que, par exemple, celui des perquisi-tions. Les écontes ne pourront viser graves (la peine encourue doit être égale ou supérieure à deux ans de prison). Déjà utilisé pour la déten-tion provisoire, ce critère o'est pas un carcan étroit : peu de délits y echappent. Indepen contrôle de la régularité des écoutes continuera d'être assuré par l'autorité

Le projet a, sur certains points. laissé la porte ouverte aux initiatives parlementaires. Ainsi de la possibilité d'écoutes lors d'une enquête de flagrance (prise d'otages, notamment) conduite par un procureur de la République, ou de l'écoute des avo-cats en communication téléphonique

A l'ombre des «grandes oreilles» étatiques, les écoutes sauvages avaient pu prolifèrer. Les services spéciaux o'hésitent guère, aojourd'hui, à onvrir le courrier (les pro-fessionnels de la DST parlent de « faire une 711 »), à perquisitionner hors de la présence des habitants (« une 713 ») ou à procéder à des écontes sauvages (« une 712 »). C'est pourquoi des syndicalistes policiers trouvent qu'il est « totalement illu-soire » de vouloir interdire celles-ci; la mise en place de garde-fous auraient, selon cox, été préférable.

Pour limiter ces écoutes sauvages, un décret établissant la liste des appareils utilisés pour les écoutes devrait être rapidement pris par le ministre des postes et télécommuni-cations, M. Paul Quilès, pressé d'en finir avec toute zone d'ombre. Contrairement à ce que prévoyait la loi du 17 juillet 1970 sur la protec-tion de la vie privée, aucun texte allant dans ce sens o'avait été promulgué. Ainsi l'hypocrisie durait depuis vingt ans : la vente de maté-riel d'espionnage illégal restait libre.

(1) Désigne les écoutes téléphoniques dans l'argot policier, au même titre que « esgonrées », « grandes Oreilles »,

يادو<sup>دا</sup> يا ک

 $\sigma = -2.5 \, \mathrm{gr}$ 

....

 $(G_{\mathcal{A}}, G_{\mathcal{A}}, G_{\mathcal{A}})$ 

1 . --

Des statues de l'Île de Pâques, à la Cathédrale de Chartres en passant par la Grande Muraille de Chine, les meilleurs spécialistes présentent dans ce numéro exceptionnel, quatorze des sites les plus prestigieux de la planète et racontent les splendeurs des grandes civilisations.

A ceux qui souhaitent visiter ou revisiter ces lieux magiques, un guide original donne les conseils les plus judicieux. Un merveilleux voyage dans le temps et dans l'espace.

27F CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

### SPORTS

FOOTBALL: Coupe de France

Marseille, Gueugnon et Rodez en demi-finales

L'Olympique de Marseille s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France en s'imposant. mardi 14 mai, à Nantes (2-1 après prolongations). Deux équipes de deuxième division se sont également qualifièes: Rodez, qui a battu Socbaux (2-1), et Gueugnon, face à Niort (1-0). Le dernier quart de finale, entre Cannes et Monaco, se jouera mardi 21 mai.

p BASKET-BALL : Antibes détrône Limoges. - Antibes est devenu champion de France de basket-ball, mardi 14 mai, dans sa salle, en battant Limoges (88-76) on match d'appui. Limoges, evait gagné (108-102) la première manche de la finale à Antibes, mais l'équipe de la Côte d'Azur s'était à son tour imposée (102-99) en finale retour à Limoges.

## Les principales dispositions

En définissant les conditiona dans lesquelles les autorités judiclaire et gouvernementale peuvent recourir eux écoutes téléphoniques, le projet de loi pose deux principes essentials. Prima, seule l'autorité publique peut recourir aux écoutes : toutes les autres formes d'écoutes sont filécales. Secundo, l'eutorité publique ne peut procéder à l'interception des communications que dans les cas. limitativement prévue par la lol. qui correspondent à une «nécessité d'intérêt public ».

Le Conseil d'Etat entend amender la copie gouvernementale, dans le sens d'un plue grand contrôle des écoutes « edministratives ». M. Rocard n'evait pae caché qu'il serait a priori favorable à cet avis de la haute juridiction.

• Les écoutes judiciaires. Ellee ne peuvent intervenir que dans le cadra d'une information judicieira et elles ne aont autorisées que dens les cas d'infracdons présentant cun certein degré de gravité», c'est-à-dire lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement. La durée des écoutee (quatre mois, renouvelable) comme le délai eu terme duquel les enregistrements doivent être détruits sont précisés.

tives. Les pouvoirs publics peuvent, ∢à titre exceptionnel », procéder à des écoutes edministratives. Celles-ci, appelées ∢interceptions de sécurité », doivent être fondées par des e motifs légaux d'interception » qui eont définis de façon limitative : e la recherche de renseignements intéressant la sécurité nationale »." « la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées » trafic d'ermes ou de stupéfiants, grand banditisme, notamment), s la protection des intérêts économiquee et scientifiques de la France », « le terrorisme ».

C'est le premier ministre qui e le pouvoir de décider d'une interception de sécurité, sur proposition écrite et motivée des ministres de la défense ou de l'intérieur, ou encora du ministre chargé dee

 Le création d'une « commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ». Chargée de protéger les citoyens contre les abus, elle e mission de vérifier que les Interceptione de sécurité sont autorisées et réeli-sées dans le respect de la loi. Le commission agit de sa propre initiative ou « sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt personnel et direct ».

Cette cautorité administrative indépendante » sersit composée de trois membres : une personnalité désignée par le président de la République et président le commission, un député et un sénateur désignéa per les présidents de l'Assemblés nationals et du Sénat. Elle pourra ordonner le cessation d'une écoute ei alle considère que le premier ministre n'e pas suivi ses recommandations. Chaque année, son rapport d'activité sera rendu public.

Le Conseil d'Etat e préconiaé. dans l'avis formulé par son rapporteur, M. Roger Errera, que cette commission comprenne cinq membres. Outre un conseller à la Cour de cassation, nommé à le tête de la commission pour six ans par le président de le République, un député et un sénateur, il y eurait un conseillar à la cour, de cassation et un conseiller d'Etat.

 Limitation de la vente des matériels. Une liste des appareils conçus pour réaliser des écoutes sera dressée par décret. Ces eppareds € ne pourront être fabriqués, importés, détenus, offerts, loués ou vendus qu'en vertu d'une autorisation ministérielle ».



NUMERO SPECIAL

**EUROPE: L'ENGRENAGE DU MARCHÉ UNIQUE** 

116 pages

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

### **FAITS DIVERS**

ti Interpollations à Bayonne dans une affaire de bianchiment d'argent. -L'office central de répression des délits financiers e lancé, mardi 14 mai, un coup de filet contre un réseau de blanchiment de capitaux illicites, s'étendant de l'Espagne à la Suisse. Les hommes du commissaire Wack out interpellé le directeur d'un bureau de change de Bayoone, M. Xavier Guimont, cinquante ans, et son employé, M. Pierre Etchevest. M. Guimont avait été condamné en 1990 à trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour avoir hébergé dans

sa villa d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques) un dirigeant de l'ETA, M. Santiago Arrospide. - (Corresp.)

□ Inculpation du meurtrier présumé de l'abbé Cahes. - L'un des adolescents placés en garde à vue, dimanche 12 mai, dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de l'abbé Jean-Luc Cabes, e été inculpé, mardi 14 mai, d'bomicide volonteire aggravé. Le jeune homme, âgé de dix-sept ans, e avoué être l'auteur du meurire de l'abbé de Tarbes, tué dans la nuit du vendredi 10 mai.



Le Monde • Jeudi 16 mai 1991 17

The factories of

materials --

dans, see . ----

A PROPERTY OF

-----

April Comment

Company 10 - - ...

THE WAR THE PARTY OF THE PARTY OF

En conflit ouvert avec le ministère de l'intérieur

## La FASP appelle les policiers à manifester le 22 mai à Paris

La Fédération autonome des syndicats de police (FASP) appelle les policiers à manifester leur mécontentement sur les rémunérations et les carrières le mercredi 22 mai sur le Champde-Mars à Paris, où seront également conviés les habitants de

Majoritaire chez les policiers en tenue, la Fédération autonome des syndicats de police (FASP) est désormais en conflit ouvert avec le ministère de l'intérieur, « Les policiers n'eut pas apprécié l'oction du gouvernement dans les deux dernières unnées», a déclaré M. Richard Gerbaudi, mardi 14 mai, lors d'une conférence de presse donnée une semaine avant la manifestation organisée à Paris, le 22 mai, pour rédamer « l'augmentotion du pouvoir d'ochat » et « la réforme des corps et corrières de la police nationale ».

"L'administration n'a pas com-pris, ou a mol apprécié, le phéno-mène de ras-le-bol des policiers », a poursuiv M. Gerbaudi, qui en « a assez de voir les chiffres [de la criminalité] augmenter sans que le ministère ne modifie les missions, ne stoppe les charges indues et ne réforme nos structures ».

Pour atténuer ce méeooteotement, la FASP réclame notamment une revalorisation indiciaire (600 F mensuels poor chaque fonctionnaire de police) « promise », selon elle, par le gouvernement en 1989 et 1990. En ce qui concerne la réforme de la police nationale, M. Gerbaudi a déploré une

a concertation furtire et une pseudonegociation v et a invité le gouver-nement à « nominer un vérilable

Du côté de la place Beauvau, on repond qu'un processus de « conception en conmun » 2 été préféré aux réformes « brutales » qu'avait jusqu'alors connues la police (en 1966, par exemple, l'uni-fication de la police avait été décrètée à l'issue de l'affaire Ben Barka), que ce processus est engagé avec les syndicats depuis l'au-tomne 1990, qu'il a donné lieu à plus de vingt réunions, et qu'il arrive aujnurd'hui dans sa phase de maturation.

Au moment même où la FASP

brocardait le ministère, les représentants de l'administration et des autres organisations syndicales se réunissaient eo comité technique paritaire pour discuter, précisément, de la réforme des corps et carrières. Devant les chaises vides des représentants fédéraux, le ministère a présenté son projet qui prévoit, notamment, le recrutement des gardiens de la paix au niveau du brevet, en l'assortissant d'un système d'équivalence scolaire et universitaire, et rejette donc le recrutement au niveau du baccalauréat préconisé par la FASP. Celle-ci se dit neanmoins « très ocharnée sur son propre pro-jet » et répète que « la réforme se fera forcement avec la FASP, car elle est incontournable».

Afio d'accroître son influence syndicale, la FASP envisage d'ailleurs de eréer une « confédération syndicale autonome sur le credo du syndicalisme majoritaire ».

### JUSTICE

Les fausses factures de l'immobilier

### Une partie du dossier Cogedim transmise au parquet

Une partie du dussier Cogedim, une affaire de fausses factures immobilières portant sur plus de 500 millions de francs (le Monde du 13 décembre 1990), a été trans-mise au parquet par M. David Pcyron, le juge d'instruction de Paris charge de l'affaire. Parmi les cinquante-huit inculpés du dossier, deux dirigeants de la Cogedim sont aujourd'hui inculpés d'usage de faux et d'escroquerie : le PDG de la société, M. Micbel Mauer, et le directeur des marchés, M. Gilhert Chaproo. M. Mauer, qui est sous contrôle judiciaire denuis le Il décembre, avait été écroué le 29 novembre, à la suite des accusalions portées contre lui par M. Carino Cesco, le patron de la CTMT, une entreprise spécialisée dans la démolition. Selon M. Cesco, la CTMT, qui a travaille à plusieurs reprises comme soustraitant de la Cogedim, aurait dégagé de l'argent « noir » au profit de la société immobilière en surfacturant ses travaux.

Les plus grands noms du bâtiment et des travaux publics sont impliqués dans le dossier : la SCREG, filiale de Bouygues, la SAE. dejà mentionnée dans l'affaire des fausses factures du Sud-Est, et les principales entreprises de démolition : la CTMT, la SMD, et la STC, Ce réseau de fausses faclures impliquerail plusieurs dizaines d'entreprises, mais les enquêleurs n'ont pas encore remonté jusqu'au bout la filière des bénéficiaires : le dossier ne comporte à ce jour aucun com d'homme politique.

### Au tribunal de grande instance

## M. Georges Boudarel débouté

M. Georges Boudarel a été incontestable ». Aussi, le magistrat débouté, mardi 14 mai, de l'instance en relere qu'il avait engagée au tribunal de grande instance de Paris contre M. Claude Baylé et les Editions Perrin, afin d'obtenir la suppression de certains passages de la préface et du sous-titre de l'ouvrage Prisonnier au camp 113, le camp de Boudarel et l'insertion d'un encart (le Mande datė 12-13 mai).

Dans son ordonnance, le juge des referes. M. Patrice Maynial, constate: «L'existence du camp 113. nu le Vietminh avoit affecté Georges Boudarel pour y exercer des fonctions coercitives sur les militaires français prisonniers, est une réalité historique

relève : « Dans ces conditions, le lien entre le titre Prisonnier au camp 113 (... ] et le sous-titre le camp de Boudarel n'apparaît pas comme une démarche polémique nu politique de circonstance. « Concernant la préface, M. Maynial remarque : « En prenant le porti de demander non pas le retrait des imputations de l'auteur du livre (...), mais des propos du prefacier qui ne sont qu'un commentaire sur le rôle de Georges Boudorel dans ce camp et la force obsessionnelle du souvenir, le demandeur admet implicitement qu'il peut supporter un préjudice encore plus grand, sans pour autant saisir le juge ».

Après avoir souligne que M. Boudarel sollicite le retrait des passages concernant son attitude en tant qu'enseignant en rappelant la défense que ce dernier a eru devoir présenter sur son passé, le magistrat déclare : « Ces propos s'inscrivant dans le cadre d'une polémique née du foit que Georges Boudorel ( ... ) n'a pas manifeste le vrai repentir que les anciens prisonniers des camps rietminhs parmi lesquels Jean-Jacques Beucler - et une partic de l'opinion publique attenduient de lui, la demande de retrait et celle de l'insertion d'un encart ne sont pas proportionnées au trouble subi par le demandeur, »

### BIBLIOGRAPHIE

## Les prisonniers du camp 113

Le camp de prisonniers 113 au faille. Et les effroyables conditions de Vietnam est devenu tristement célèbre. vie - deux détenus sur trois sont C'est celui où officiait le commissaire politique adjoint Georges Boudard, Le témoignage de Claude Bavie, préfacé par Jean-Jacques Beucler qui retrouva l'ancien transfuge devenu maître de conférences, est le premier qui décrive longuement le rôle qu'il jouan auprès de ses compatriotes, L'suteur, d'une famille attachée au communisme, devenu sergent en Indochine, fait prisonnier le 20 novembre 1952, a passé près de deux ans dans ce camp de sous-officiers et de simples soldats.

La précision est d'importance. Le faible niveau culturel, un milieu social d'origine très peu homogène, comme le souligne Baylé, rendent à peu près impossible toute resistance intellecnielle aux méthodes d'endoctrinement forcené pratiquées par le Vietminh, persuadé de détenir une vérité sans

morts au camp 113 - sont utilisées comme un moyen de pression permanent pour obtenir des conversions. a faciliter le jeu des autocritiques, mettre en place un système de dénonciations et obliger les détenus eux-mêmes à approuver, toujours à l'unanimité. toutes les punitions infligées à leurs compagnons de malheur. Bayle lui-même a été pris dans le

filet et il ne le cache nullement. Le commissaire politique adjoint a utilisé sa formation et ses connaissances, supérieures à celles de la plupart de ses camarades, pour lui faire écrire des articles de propagande dans le « journal » du camp et, avec l'accord de ses amis, pour l'amener à prendre la parole à un moeting dirigé contre l'impénalisme et les chefs militaires français. Aucun de ceux qui ont connu les

reprochera. Le portrait que trace l'auteur de l'ancien professeur de philosophie est celui d'un idéologue forcené, tout entier attaché à la cause du communisme et à celle du Vietminh, usant de tous les moyens que lui donnait sa connaissance de la dialectique sur des hommes qui, de toute façon, étaient hors d'état, s'ils y avaient cté autorisés, de soulever la moindre contradiction C'est aussi celui d'un homme qui accepte de vivre dans l'enfer du

camps ne s'en étonnera, ni ne le lui

camp 113 sans faire jamais preuve – de chaleur humaine. Obsédé par une mission qui l'amène à une seule exception près - dans un coin de jungle pestilentiel, au milieu des mourants, il ne se soucie que de les endoctriner, indifférent à leurs souffrances.

L'ancien sous-officier, qui a rédigé ses souvenirs en 1971, donne du celles-ei un tableau terrifiant qui rappelle les récits des rescapés des camps de concentration pagis. Il ne semble

de concentration nazis, il ne semble pas qu'il ail réécrit son texte, même s'il l'a considérablement abrégé, en fonction de la récente intervention de Jean-Jacques Beucler. C'est l'œuvre d'un témoin avec ce que cela com-porte d'amertume et de haine à l'égard de l'ancien commissaire politique

adjoint. coup parlé : Boudarel a admis avoir renvoyé au camp 113, à la veille de sa libération, un prisonnier soupconné oir voic un œuf dans un village Baylé assure que plus tard les « victimes » avouèrent s'être trompées et que le prisonnier injustement incri-

miné fut libéré plus tard...

JEAN PLANCHAIS

Prisonnier au camp 113, de Claude Baylé, Perrin. 125 F.

o Réduction de la peine de Nadia Gomez en appei. - Nadia Gomez, quarante ans, fondatrice de l'association d'aide aux cancéreux la Ligne bleue, a obtenu, mardi 14 mai, devant la neuvième chambre de la cour d'appel de Paris, une réduction sensible de la condamnation qui lui avait été infligée le 29 novembre 1989 par le tribunal correctionnel. Reconnue coupable d'escroquerie au préjudice de l'association qu'elle avait crééc en 1983, Nadia Gomez avait été condamnée, en première instance, à deux ans de prison, dont vingt-deux mois avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve. La cour a ramené cette peine à un an de prison avec sursis et i trois mois de misc à l'épreuve.

### RELIGIONS

### Six ans après la demande du Vatican

## L'épiscopat français publie un catéchisme national pour adultes

Les évêques français ont le troisième de Jésus-Christ; le quarendu public, mercredi 15 mai, trième de l'Eglise ( « peuple de la l'examen détaillé de chaque situale troisième de Jésus-Christ; le quacatholique française entre dans déviation objective grave ». Si la à la critique d'une certaine incohérendu public, mercredi 15 mai, trième de l'Eglise ( « peuple de la l'examen détaillé de chaque situasexualité est » source d'un Instinct rence. La distinction n'apparaît pas un catéchisme national pour adultes. A l'initiative de la commission épiscopale de l'enseignement religieux, la rédaction de cet épais document de plus de 450 pages a duré cinq ans.

« Catéchisme notional pour adultes »: l'innovation est dans chacun de ces trois mots. L'ouvrage oublié par les évêques de France est un « catéchisme ». Ce terme a été soubaité par le Vatican. Malgré sa connotation vieillotte, il traduit bien l'ambition de proposer un « exposé organique et complet de la foi chrèlienne v.

Le premier « caléchisme national » avait vu le jour en 1937 et les plus agés se souviennent des manuels d'instruction religieuse d'antan par questions-reponses. Depuis, les chaogements dans la société, l'Église, la pédagoaie, ont libéré le carcan. S'il existe des documents de référence communs, comme en France Pierres vivantes, les évêques ont localement le choix entre divers « parcours catéchétiques », adaptés au niveau et à la sensibilité des enfants.

Le renoncement au « catéchisme national» par questions-réponses a toujours suscité la bargne des intégristes. Et c'est sous leur pression qu'au début des années 80, les autorités romaioes ont cootraint les évêques français à réécrire Pierres vivantes et à en expurger toutes les audaces pédagogiques. Cet épisode a ouvert une crise entre le Vatican et l'Eglise de France, dnot la publica-tion d'aujourd'hui est un lointain

La publication est destinée aux andultes a. Cest l'innovation majeure. Si les manuels de formation biblique, théologique et les ouvrages de vulgarisation religieuse abondent sur le marché de l'édition, il manquait une présentation systématique du christianisme, un texte de référence officiel pour tous ceux qui, baptises ou non, pratiquants ou éloignés de l'Eglise, souhaiteot approfondir leur connaissance de la foi chrétienne. Alors que les anciens eatechismes s'en tenaient à un découpage simple (lo foi, les sacre-inents, les commandements), ee document destiné aux adultes a choisi pour fil conducteur le thème biblique de l'Alliance entre Dieu et les hommes. Le premier chapitre traite de l' « acte de croire », le deuxième du « Dieu de l'ollionce »;

nouvelle nlliance »): le cioquièm des sacrements; le sixième de la morale; le septième, de l'espérance chrétienne (« la vie éternelle »), etc.

Derrière ses qualités de présentalion el son souei de pédagogie, exprimé notamment par la typographie - qui distingue les entrees multiples de l'ouvrage, les niveaux de lecture, les citations de textes, la référence brute ou la note d'explication - ce Catéchisme pour adultes souffre parfois d'une confusion de geores, sans doute liée à l'ambition de l'entreprise et au «cahier des charges» imposé par Rome.

### Un code de morale

A cet égard, la sixième partie consacrée à la morale suscitera uo certain étonnement. Si tous les catéchismes traitent de morale, celui que public aujourd'hui la hiérarchie

tion particulière, traduisant ainsi l'attitude défensive de l'Église sur des points vivement contestés, y compris dans ses rangs.

Sur uo loo parfois vif, qui n'est pas celui d'un catéchisme, les aoteurs s'attardent sur les prises de position récentes de l'Eglise en matière de morale familiale et sexuelle. Condamnation sans appel de l'avortement, assortie d'une mise en cause des gouvernements qui, en légalisant l'IVG, auraient « cédé par faiblesse, devant une opinion publique déformée ». « Ce qui est légal n'est pas toujours moral », souligne le catécbisme des évêques de

Condamnation encore des techniques de procréation médicale assistée, dont « l'emploi ne peut pas être moralement justifie ». La cobabitation juvénile «s'oppose gravement au dessein de Dieu sur l'amont humain ». L'homosexualité est « une

Pour fêler la première semaine de l'été -du 21 au 27 juin-

Irish Ferries offre à tous ceux qui partiront cette semaine la

en Irlande avec leur voiture, le tarif Hors-Saison. Et,

nuissant de désir et de ploisir ». son exercice est limité: « La connoissance et la maîtrise de soi, en respectant les rythmes naturels de périodes sécondes et insécondes, empéchent le désir de se dégrader en besoin. v

L'accent est également mis sur certains points disciplinaires cootestes, par exemple l'interdiction faite aux divorcés remaries d'accéder à certains sacrements. Des préférences sont marquées. Un chapitre complet de buit pages est consacré à la Vierge Marie. Le dialogue œcuménique entre les confessions chrétiennes séparées est brièvement traité, et de manière un peu obscure : « Le dialogue manifeste la volonté de voit lo compunion réelle, mais encore partielle, devenir progressivement pleine communion. \*

Si l'intérêt d'un ouvrage fondamental de formation chrétienne ne sera guère discuté, le livre des évêques de France n'échappera pas

toujours nettement entre ce qui fait partie des vérités de foi dogmatiques, incontestables, ce qui relève de la discipline traditionnelle de l'Eglise et des prises de position plus récentes de son magistère. Les évéques français ont adopté une voie différente de celle de leurs voisins. Les évêques belges, par exemple, s'en sont tenus à un Livre de la joi de portée générale. Quant aux évêques allemands, ils out cux aussi publié un catéchisme pour adultes. mais ils ont pris soin de reporter l'examen des questions morales à un deuxième tome, qui n'a taujours pas

HENRI TINCO

► Catéchisme pour adultes. Avec une préface de Mgr Duval, président de la Conférence épiscopale. 456 pages. 99 F. Editeurs associés (Centurion, Cerf, Desclée. Droguet-Ardant, Mame, etc.).

## 7 jours de suite fin juin L'Irlande d'été à un prix d'automne.



Des tarifs aussi profondément émouvants appellent une action urgente, d'autant que l'été est dans un mois à peine. Aussi ne perdez pas une minute: réservez des maintenant.

Et partez du Havre ou de Cherbourg dans une ambiance résolument irlandaise (nos 2 superbes car-ferrries ne s'appellent pas St-Patrick et St-Killian pour rien) directement vers Rosslare ou Cork.

Contactez toute affaire cessante votre Agent de voyages ou Irish Ferries.



IRISH FERRIES

Agent général: Transports et Voyages 8, rue Auber, 75009 Paris, Tél. (1) 42 66 91 91 Minitel 36 15 IRISH FERRIES

de nos envoyés spéciaux

Un souffle d'intelligence est passé sur la Croisette avec la projection de la Belle Noiseuse, de Jacques Rivette, admirablement servie par Emmanuelle Béart. Autre point fort : ie débarquement massif des

cinéastes noirs - des **Etats-Unis comme** d'Afrique. La première vague n'a guère convaincu en dépit (ou à cause) des bons sentiments qu'ils

affichaient.

UN CERTAIN REGARD/LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS

## Blancs, Blacks, Noirs

Où il est vraiment difficile de dénoncer le racisme sans tomber dans les clichés

espérer que les parents sauront

désormais éviter pareil destio à

Le ton était doocé. Au générique est indiquée la proportion de Bla-cks morts de mort violente, la plu-

part victimes d'uo autre Black. Boyz in the hood est un film sur les

effets pervers du recisme. Les per-

sonnages oe sont pas des sous-pro-létaires marginalisés, criminalisés, mais des petits-bourgeois qui, par

veuleot accéder à un stade supé-rieur de responsabilité. Ils viveot dans un faubourg de Los Angeles,

que John Singleton connaît parfai-tement puisque c'est le sieo, qu'il y a grandi, qo'il l'a vu changer. Comme l'histoire se passe en deux parties à sept ans d'intervalle, on peut constater la dégradation accè-

érée de l'ambiance, de la situation.

Mais un bomme est là, lucide et courageux, et athlétique - Larry

Fishburne, – porte-parole de la sagesse du peuple, tout au moins de l'idéologie du réalisateur.

Une mentalité

de ghetto

Et, là, oo est un peu gêné, car cette idéologie prône une mentalité de ghetto – «Restous entre nous et

quartier, comme le foot les juifs, les Italiens, les Corcens», cela doit

faire plaisir aux gens du Froot

national pour qui « certaines ethnies » sont incapables de s'inté-

grer - et s'appule sur une sorte de

paracola - « Les Blaces veulent notre disparition, voilà pourquoi

Joho Singleton veut démonter

l'engrenage soeial de la violence, en démontrer les sources racistes,

nous nous entretuons ».

nons en mains l'avenir de notre

les études et la prise de conscie

leurs enfants.

BOYZ IN THE HOOD de John Singleton PARIS TROUT de Stephen Gyllenhall LAAFI de Pierre Yameogo

Il est devenu malséaot de dire « oègre », le terme « Noir » s'applique de préféreoce aux Africaios. Pour les Américains, tout à fait logiquement, on dit «hlack». Dooc, les Blacks sont arrivés co fanfare le 13 mai pour la projection, dans la section Un certain regard, de Boyz in the'hood, premier long métrage de John Singleton, soutenu par numbre de stars parmi ses frères hien entendu, et même parmi les Blanes (le Monde du 9 mai). Qoincy Jooes, Eddie Murphy, Spike Lee, dont on attend eo compétition Jungle Fever, Bill Duke et Gregory Hines, réalisateur et actenr de la Reine des pommes également en compétition (lire l'encadré ci-dessous), ont assisté à la projection. Ils n'unt pas ramenté et même apporter une ébauche de solution. C'est beaucoup pour un seul film, d'aotant que le style en est plat, et que cela oblige le réalisateur-scénariste à camper des sté-réotypes : le flie black sadique qui a choisi d'être flie parce qu'il aime faire peur ; la kyriche de méres abandonnées dont certaioes se droguent, d'autres se erevent à la la projection. Ils n'nnt pas ramenté autant de monde que Madoona le tâche, d'eutres encore veulent se mêler à la société hlanche, d'autres soir, mais les consignes de discieofio manifesteot trop elairement pline et l'affolement des photo-graphes auraicot pu faire eroire à leur préférence pour un seul de leurs cofants; et les enfants, ceux qui tombent dans la délioquance, un événoment. Présentaot le film et s'adressant aux jeunes invités à l'avance, enthousiasmés, le rappeur ceux qui, co dépit de l'enviroone-meot, résistent à la tentation. Ice Cube, aeteur dans Boyz in The hood, a préveou : Tout ce qu'on va voir est vrai, et il faut Tout est net, hien trop oet pour

être juste, même si les faits rapportes sont vrais. Boyz in the hood prouve que, si l'oo peut avec bon-heur traiter du recisme au cinéma - ou dans un roman ou au théâtre, - haser un film, une pièce, un roman sur le recisme est terriblement risqué. Autre preuve : Poris Trout, de

Stephen Gyllenhall (Quinzaine des réalisateurs). L'histoire se passe en Géorgie, à la fin des anoées 40, entre pauvres Blacks et petits Blancs, dont Deonis Hopper, un beauf de là-has, une hrute iotégrale, qui descend uoc fillette hlack et sa mère à bout portant, viole sa femme avec une bouteille et s'étonne qu'elle ne veuille plus le voir, Son avocat, Ed Harris, en est tout ému et tombe amoureux de la malbenreuse... Les clichés s'amoncellent dans une ambiance moite. une brume de chaleur insistante et artificielle. Les deux stars mascnlines n'oot pas une réputation de sobriété, ce n'est pas ce film qui la leur donnera. Si le racisme, daos ses effets, était aussi simple, oo saurait comment le contrer.

Oo aimerait saisir quelque chose appel aux émotions immédiates. Le réalisateur africaio Pierre Yameogo (un Noir, dooc, du Burkina-Faso), daos son film Laafi (Semaioe de la critique), a mieux réussi parce qu'il oe plaide pas, il reconte. Ce n'est pas spectaculaire, mais le parcours kafkaïen d'un bachelier à la recherche d'une université où faire sa médecine suffit ponr rencontrer un mode d'existence. Après quoi, soit on est assez adulte pour réfléchir, soit rien ne

**COLETTE GODARD** 



Ice Cube, interprète de « Boyz in the hood »

## SÉLECTION OFFICIELLE Les yeux d'or

Suite de la première page

Le spectateur également croit savoir quelque chose : le contenu du Chef-d'œuvre inconnu de Balzac (à qui Rivette emprunta déjà l'His-toire des treize pour Out One), dont le film serait une adaptation. C'est un leurre. Le texte de Baizac évo-quait une quête de l'impossible perfection, par un rajout constant de matière sur la toile. Le tableau du film, qui ira à son terme, cherche le trait exact, aussi précis que celui de l'archer zen touchant au cœur de la vérité. Et que ça saigne. C'est une cérémooie magique : « On dirait une église » dit Marianoe lorsqn'elle entre daos

Manipulée, distordue, éprouvée iusqu'à la douleur et l'humiliation uoe victime expiatoire, parfois une mystique martyre comme eo pei-guit Michel-Ange. Pourtant elle exige et commande aussi, dans ce vertige de pouvoir qui fait partie du lien avec Frenhofer, puis tous les deux avec le tahleau, et avec tous les autres, ceux qui sont restés dehors. Marianne, Emmanuelle Béart, plus beile en hrune qu'elle ne le fut jamais en hloode, plus belle encore oue qu'hahiliée – ce qui est rare. Et puis ao-delà de la beauté, livrée et maîtresse d'elle-même, d'une inconcevable présence.

### Une expérience de possession

De l'autre côté du chevalet, Michel Piccoli, comme « un chat qui regarde un olseau », souple, feutré, puissant. Mais un félin mcurtri, effrayé parfois, regardant veoir sa propre mort avec le sourire de ceux de sa race. Vestale du temple du maître, jalouse, victime aussi, Jane Birkin paraît d'abord dans l'emploi qu'on lui connaît, cette tendresse hrouillonne où l'enfantin se mêle au meternel.

Au détour des conloirs peints comme ces fonds de Balthns qui iospire déjà Rivette pour Hurle-rent, elle se révêlera Lady Macbeth nbsédée d'un crime resté mysterieux, elle qui se distrait en empaillaot des cadavres d'oiseaux. Le mystère, bico sûr. Le mystère de la création. Mais Jacques Rivette o'est pas de ces prestidigitateurs qui fabriquent du mystère avec des effets de manches, de ces cinéastes qui entretienneot des secrets d'arti-

Le réalisateur de Céline et Julie vont en batcau est un vrai joueur. pas un tricheur. Tout ce qui peut être dit le sera : où, quand, pourquot? Et l'explication du nom, la belle noiseuse, mot ancien pour belle emmerdeuse, surnom que s'était attribué une courtisace du dix-huitiéme siècle. Et tout ce qui peut être mootré du « commeot » le sera aussi. En temps réel esquisse après esquisse, les mains (celles du peintre Bernard Dufour) corps du modèle. Un suspeose de grand polar pour une expérience de

Et c'est eo disant tout ce oui peut être dit, en montrant tout ce qui peut être montré, que la Belle Noiseuse fait exister le mystère. Il est là sans qu'oo puisse jamais le toucher, fantôme sublime, écho « du bruit fossile de la naissance de l'univers ». Ce qui concerne la seule peinture, ce qui se rapporte au cinéma, à la création artistique en général et à hien d'autres domaines encore est du ressort de la glose. Pour après, quand les sortilèges du film seront retomhés.

Dooc, Frenhofer peignit son tableau, son dernier, et puis encore uo autre. Marianne vit le tahleau et elle devint une autre. Liz aussi le vit et traca une marque de mort. Nicolas songeait à son couple et à sa carrière. Balthazar Porbus réalisa un boo investissemeot dans la peinture cootemporaine. Cela dura six jours. Le septième, ils firent un repas de fruits et de vin, de confessinns et de compassion. Ceux qui devaient partir s'en allèrent. Cela dure quatre beures, une seconde d'éternité – le souffle d'une intelligence enchantée est passé sur le Festival.

JEAN-MICHEL FRODON ► Sortie nationale en juin.

## La leçon de Rosi

Désormais le festival accueillera chaque année une « leçon de cioéma» organisée – et coregistrée - par la FEMIS (Fondation coropéenoe des métiers de l'image et du son) sous l'impulsion de Jean-Claude Carrière. Chaque année cette lecon sera donoce par un ciocaste riche de soo œuvre. Le premier a été Francesco Rosi, qui, de Salvatore Giuliano à Carmen est demeuré fidèle à ce priocipe que « le cinèma n'est pas réaliste, il tèmoigne du rèel ».

Comment peut-on donner une «leçon de cinéma» dans une saile de conférences sans qu'aucun extrait de film puisse être projeté? Oo parle. Eotouré de Jean-Claude Carrière et de Dominique Wallon, directeur du CNC, Francesco Ross a parlé, a répondu aux questions. Le public était nombreux, avec des professionnels, des animateurs de ciné-clubs, et uoc majorité d'adolescents, ioquiets sur l'aveoir du bac A3 et de l'option cinéma.

Francesco Rosi a raconté quelques souvenirs, mais il s'agissait surtout d'un débat sur l'enseignement du cinéma, avec en arrière-plan Toutes les angoisses connues sur l'avenir d'un art qui pendant plus d'un demi-siècle a rassemble « la totalité des images en mouvement et n'en représente plus actuellement que 10 %», a précisé Jean-Claude Carrière.

Il a plaidé avec ferveur la cause des scénaristes, pour qu'on leur enseigne noo sculement l'écriture, mais la façon de faire un film, la pratique, la technique. «Le travail littéraire n'est pas un but, c'est un commencement ». Francesco Rosi se préoccuperait plutôt du public. de son éducation. Il réclame des salles coosacrées à l'histoire du cinéma, il réinvente en somme les ciné-clubs, mais avec des projets pédagogiques précis. Tous deux ont reison : le déversement de films de toute sorte à la télévision embrouille l'esprit plus qu'il ne le forme; la grande faiblesse des films tient souvent an scénario, c'est terriblement évident au cours

### **FORMATIONS** A LA TELEMATIQUE

### L'INSTITUT INTERNATIONAL **DE TELEMATIQUE** (I.N.I.T)

vous propose le programme de ses formations 1991 - 1992

- Le Diplôme d'Etudes Supérieures d'Université de Télématique (D.E.S.U), bac + 4, co-dispensé par l'Université de Paris VIII et I.N.I.T.
- Le Diplôme de Réalisateur Télématique (niveau bac + 2).

I.N.I.T.: (1) 60.17.17.58

## Belle Imabelle

LA REINE DES POMMES

Il éteit una fois deux demifrères, hien différents. L'un croque-mort, puessu confit en dévation; l'autre eacroc à le petita semeine, evec ees hahitudee chez Kethy, travesil et maquarells d'un lupanar de Harlem. Un Harlem de la fin das ennéee 50, raconstitué en stu-dio dans une embience de comédie musicale pour le film da Bill Duke le Reine des pommee, d'eprès Chestar Himes.

Le aujet rsete le mêma que ealui du roman : un trésor en or, vulé dana la Misslaaippi, convayé par le trèa helle ima-helle - Robin Givens - aboutit à New-York et ve provoquer une tuerie enneidérable. Le film est produit par Foreat Whitakar, qui s'est réservé le rôle du cro-que-mart, l'e dévaloppé et e conflé celui du demi-frère à une star, Gregory Hines. Du coup, les vrais héros du roman, las deux files megnifiquee et plea-resques Ed Cercueil et Fossoyeur Janes sont réduite è des sartee de Dupont et

□ Institut de France : le parquet de Paris ouvre deux informations judiciaires. - A la suite du rapport de la Cour des comptes, révélé par l'Express, qui mettait gravement en cause la gestion de l'Institut de France (voir le Monde du 12 avril), le parquet de Paris a ouvert vendredi deux informations judiciaires contre des personnes dont les identités ne sont pas formellement connues. D'après mations viserait M. Frédérie Gérard, parisien Jacques Clavière-Schiele.

Dupond guignolesques, sens persannalité at presque eens visage. Ce qui change tout car ils aont en principa eu centre d'un enchevêtrement d'intriguas ahuriasantes, font le lian, donnent le ton eux peraonneges heutement falklariques de ce Herlem aeuvege et burlesque, enncentrent et symbolisent la flamhoyente dénsion de Cheater Himes.

On an retrouve par moments un écho édulcoré, maia encore efficace. Quelques scènes restent hien réjouissantes - Forest Whitakar perdent se virginité dane les hrea de Rohin Givens. Is etrip-teese chez Kathy, le moment où le eruel gengstar craque perce qu'nn menece son patit chlen... Mele ce sont dea moreesux mel ejuatés. Entre-temps le film evence poussivament, d'autant que les ecteure e'instellent une faie pour tnutea dane un type de comportement. Sana doute le cinéma ne peut-il pee retranscrire le vinlence de Chester Himes et son humour farouche, male on paurrait rire davantage.

conseil technique et hamme de confiance du chancelier de l'Institut, M. Edouard Bonnefous. M. Gérard, qui a démissionné pendant l'été 1990, est aujourd'hni introuvable. L'autre information concernerait une personne liée au musée Jacquemart-André dont la « gestion chaotique » avait été particulièrement épinglée par la Cour des comptes. Le dossier des sources sûres, l'une de ces infor- a été coofié au juge d'instruction

**MUSIQUES** 

## D'ombre et de lumière

Rostropovitch et Ozawa créent

le « Concerto pour violoncelle » de Maurice Ohana

de notre envoyé spécial

Lundi 13 mai, les Rencontres musicales d'Évian fetaient Seiji

musicales d'Evian fétaient Seiji
Ozawa, venn diriger l'Orchestre
symphocique de la Toho Gakuen
Musie School (1), grand ensemble
composé à 50 % de jeunes ou
petites filles, où surnagent seulement quelques îlots de garçons.
Assez pâle et amorphe la semaine passée, voici que cet urchestre, tout à coup, s'est éveillé miraculeu-sement à la vie sous la main du sculpteur de sons, venu lui aussi du Soleil-Levant.

Le corps d'Ozawa, en complète harmonic avec son esprit, invente sans cesse le geste qui crée la pulsation, l'accent, le fluide de cette musique, elle eussi corps et âme, soudain transfigurée, telle l'Ouverture du Directeur de thédire de Mazart ou bies authe de l'Étaire de Mozart, ou hien cette « Elégie » de la Sérénade pour cordes de Tchaïkovski, devenuc un moment inouhliable, comme la contemplation de Brunehilde endormie an troi-

sième acte de Slegfried. Ozawa et Rostropovitch (président des Rencontres) no manquaient pas d'audace en offrant, en retransmissioo directe pour quatorze pays de l'Union européenno de radiodiffusion, la première mondiale du Concerto pour violon-

celle de Maurice Ohana. Mais ce jeune orchestre, électrisé par la présence de deux eussi grands maîtres, s'est montré sous soo meilleur jour dans cette eventure «d'ombre et d'azur», selon le com-positenr, qui lui confie un beau

C'est en effet une suite d'atmosphères sanores assez diverses vagues, marées, au début, comme un hummage à Debussy, larges taches de cuivre ponr un ciel empourpré, sons fiftés, plaintes de clarinetto basse, percussions très ouvragées ou alliages neufs - à tra-vers lesquelles le violoncelle rêve ou chevauche ne vaste cadence vir-tuose, trémolos déchaînés, glissan-dos, etc., reprenant souffle sur une belle mélodio avant de repartir hravement. Une sorte de kaléidoscope, dont on a queique mana sai-sir d'emblée le développement, la logique, ou la conrhe, Meme si Rostropovitch y déchaîne, comme à l'accoutumée, des raz de marée lyriques à travers les scintillements magiques d'Ozawa.

**JACQUES LONCHAMPT** 

(1) Cette célèbre école de musique pri-vée accueille les carfants dès l'âge de cinq ans et peut les mener jusqu'à l'aniversité. Elle a essaimé dans neuf villes du Japon et compte quelque trois cent cinquante professeurs.

مكنا من الاجل

The manual THE PARTY OF الإنجاز والرباسية ---

11 to 186

فينهك مستورات

1. 180 14.

4 mails, 150

10 10 June 20 40

54

7 1

ed. Y TO THE PARTY OF 5.4798 

174100

......

tizze&er.

111

THE PERSON

Un entretien a

المراجعة المراجعة

61 14124

The state of the s

the state of the

Treating and the

3 Same

1.50

 $\widetilde{Y}_{i_2, \dots, i_{m-1}}$ 

Service of Marie Service

Alexander of the second of the second

Services of the services of th

## **EDUCATION • CAMPUS**

## L'éveil tourmenté de l'école calédonienne

عكذا من الاعل

La mise en place des accords de Matignon s'accélère, mais s'accommode mal du « temps océanien »

NOUMÉA de notre envoyé epécial

IL n'était que le titre sur la converture froissée, les Echos du lagon, on se prendrait à rêver. Bleus du ciel et de la mer confondus, palmiers et cocotiers, coraux, coquillages et crustacés. Mais en deçà du lagon limpide de l'île d'Onvéa et de la carte postale, audelà des pages ronéctés de ce pre-mier numéro «artisanal» de la revue du collège protestant Eben-Eza, le

regard ne peut quitter la large cour dénudée : l'internat minuscule et croulant o été fermé in extremis pour cause de vétusté et la brousse fait toujours office de toilettes. Même si un puits a été récemment creusé, les citemes de récupération des pluies se transforment, au lever du jour, en gigantesques abreuvnirs, où les cufants entonnant d'anciens chants missionnaires viennent puiser l'eau de la douche quotidienne. Plus «richement» doté saus doute, le col-lège catholique voisin exhibe ses w.c. flambant neufs... sans pouvoir

Situatioo identique à Houaïlou, sur la Grande Terre, au collège privé Doneva, l'eao en pius. Et même à Noumée, au lycée protestant Dokamo, où un professeur avoue se méfier des interrupteurs électriques tant les murs sont humides... Mais, pour solde de toute incertitude sur l'aveair politique du territoire, le temps, ici à Ouvéa, a'est arrêté, après les événements de 1988. Au bas mot dix-buit mois.

les utiliser, faute d'eau.

Des parpaings en attente de ciment témoignent de la lenteur du territoire et de la Caisse des dépôts à s'acquitter des subventions promises. Si l'internat des filles est achevé, celui des garçons et une demi-dou-zaine de salles neuves s'affranchis-sent leutement de la lourdeur administrative. Sur l'île, le scul véritable témoignage visible du «réveil» éducatif, ce sont deux cases « pobliques», perdoes en brousse, élevées une annexe de lycée professionnel, qui n'est autre que le premier établis-sement secondaire à s'implanter à

De Noumes à Pouembout, de Houailou à Bourail, d'Ouvéa à Marc, le privé, qui scolarise, de la mater-nelle au lycée, presque exclusivement des Mélanésiens (et un tiers des 57 000 élèves du territoire), est exsangue. Bâtiments ruinés, hygiène précaire, mais mnrai d'acier. A l'image du secteur public, en brousse, mieux loti certes, mais dont les

The same of the same

The state of the s

المرابع المحار مديه فتباريخ

----

South Symmetries in the

1 to 10 to 1

ge agencies

「実力がサーチャー・

Art Street

may reprint to the same

élèves, levés à quatre heures, somno-ient tout eussi inexarablement des onze heures du matin. Le ramassage scolaire déficient repose sans cesse la question (cofiteuse) de l'internat.

C'est un feit, aux antipodes, à force de lenteur, le temps s'est arrêté. Dix, vingt ou trente ans de retard, scion les degrés de pessimisme et les secteurs éducatifs concernés. Quand, en métropole, on parle de la mise en place des cycles en primaire, sur le territoire on commence juste à s'interroger sur la pédagogie... en monde mélanésien. Vingt ans après la métropole, la Nouvelle-Calédonie vient juste de tirer un trait, à la dernière rentrée de mars 1991, sur les antiques classes de fin d'études.

Conscient de l'effort à porter sur la formation dans l'optique du scrutin d'autodétermination de 1998, le gou-vernement Rocard avait inclus dans les accords de Matignon d'août 1988 un certain nombre de mesures à prendre d'urgence. Elles avaient été clamées hant et fort par MM. Lionel Jospin, ministre de l'éducation natio-nale, et Robert Chapuis, secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, lars d'un voyage en décembre 1988 (1).

### Le français, «langue seconde»

Force est de constater qu'eo haut lieu oo a mis les bouchées doubles. Provincialisation oblige depuis la loi référendaire de novembre 1988, les compétences ont été nouvellement réparties, et les trois provinces (du Sod, du Nord et des îles Loyauté) ont abtenu tout à la fois argent et maîtrise de la carte scolaire pour l'enseignement primaire. De son côté, l'Etat a mis le paquet : de 1989 à 1991, 181 postes d'enseignant ont été créés (112 pour les cinq années précédentes) et les crédits d'investis-sements en équipements mobiliers, construction et rénovation, en chute libre après 1984, ont été multipliés par cinq depuis 1988.

Prenant la balle ao bond, le noua lancé tous azimuts, des 1989, les filets du renouveau qualitatif, multi-pliant cellules de réflexion et groupes de travail. Au risque de voir se multiplier « devant ses grilles » les protestatinos de parents ou d'enseignants farouchement conservateurs. Le premier, il évoque le terme - « révolu-tionnaire » en Nouvelle-Calédonie de français «langue seconde», entéri-nant de fait l'existence des vingt-luit langues vernaculaires mélanésiennes, jusqu'alors délibérément niées par la volonté républicaine. Il crée pêletaire (ZEP), un groupe d'aide psycho-pédagogique (GAPP) dans la province des îles Loyauté et un service d'éducation populaire pour tenter d'uentrer en contact avec les parents

d'élèves démotivés ». Il met sur pied, entre autres, la rénovation des collèges, rassemble les projets d'école et les gère een réseau». Il lance enfin quelques «vieilles» structures bien métropolitaines, adaptées au territoire : une télévisinn scolaire, une antenne du CNED, un service télématique et le Dispositif d'insertion des jeunes de l'éducation nationale (DUEN) pour

mêle des zones d'éducation prinri- est) pourra, dès la session 1992, être présenté en option au baccalauréat et au brevet des collèges.

En nutre en mars dernier les élèves de cours moyen ont pu se procurer, via l'actif Centre territorial de recherche et de développement pédagogique (CTRDP), un solide manuel de géographie centré... sur la Nou-velle-Calédonie et son environnement dans le Pacifique sud (qui redynamise, en fait, un vieux manuel, le «Leborgne», des années 60). Suivront un livre d'histaire calédonienne et un manuel d'éducation civique prenant en compte la spécificité territoriale. Enfin, un manuel de développer les formations en alter- sciences naturelles « océaniennes »

élèves-enseignants du premier degré sont actuellement mélanésiens. Quant è l'essentiel des professeurs du second degré, il reste essentiellement composé d'enseignants « importés » de métropole (200 à 240 muvements sont enregistrés en moyenne chaque année).

Pour rehausser le niveau de quali-fication des instituteurs dans les provinces du Nord et des îles à majorité mélanésienne, deux centres de déve-loppements pédagogiques (CDP) ont été implantés : l'un sur la côte est, à Touho, et l'autre sur l'île de Lifau, à Mnu. Avec les mnyens du bord. A Tnubn, par exemple, le CDP a investi les bungalows d'un ex-com-plexe bôtelier - le Coco Beach... -, jadis «squetté» par un régiment parachutiste! Cinquante instituteurs v suivent acquellement, sur deux ans. des cours de mise à niveau afin d'obtenir leur CAP de maître. L'objectif, clairement annonce, est d'interrompre à terme tout recrutement d'insti-

### Une gestion à deux vitesses

Mais la multitude des décisions et des réalisations ne saurait cacher les réalités calédoniennes. Au pays « où le temps prend son temps », des fumière séparent encore Nouméa (où se tient le vice-rectorat) du reste du territoire. Ainsi les mayens d'information font souvent défaut en brousse ou dans les îles. De même certains enseignants se plaignent d'être livrés à eux-mêmes et de o'avoir eu aucune consigne précise pour «encadrer» les cinq beures dites d'adaptation pédagogi-

Vue du Nord, de la côte est ou des îles, la fébrilité rectorale (et donc républicaine) émerveille eutant qu'elle irrite. Elle serait a démesurée » par rapport aux moyens disponibles et génératrice de frustrations. Mais surtout, une fois de plus, naît ce fort sentiment que les idées viennent toujours « de la ville », alors qu'aux yeux des enseignants elles devraient, avec la décentralisation, émaner naturellement des provinces.

### **JEAN-MICHEL DUMAY** Lire la suite page 20

(1) En visite en Nouvelle-Calédonie du 24 au 30 avril dernier, M. Chapuis a ainsi pu juger, deux ans après, des efforts accom-plis, notamment dans le domaine de l'enseigoement technique, qui concerne plus du liers des élèves de l'enseignement secon-

### Jeux de cartes

Depuis un an, la préparation du schéma de développement de l'enseignement supérieur, «Universités 2000», ressemble à une veste partie de paker (le Monde du 11 avril). Maia à force de multiplier effets d'an-nonce et ballons d'essai, le gruvernement finit par brouiller les cartes. Ainsi la communication de M. Jospin au conseil des ministres, le 7 mai dernier, soulève trois questions.

Taut d'abord le ministre de l'éducation nationale, en consacrant l'essentiel de son propos à la création de sept universités nouvellee et au fort développement des instituts universitaires de technologie (IUT), e passé sous silence bon nombre d'opérations d'extension des campus existents. Etonnant «nubli» puisque, à entendre aujourd'hui M. Claude Allagre, conseiller spécial du ministre, ces apérations représenteraient, dans les cinq ans à venir, des dizaines de milliers de mètres carrés supplé-mentaires, qui seront bien intégrés au plan « Universités 2000. »

Deuxième incertitude ; la carte d'implentation des nativeeux IUT (le Monde du 8 mai) est-elle définitive? Oui, pour l'essentiel, essure-t-on dans les couloirs ministériels. Tout en précisant, cependant, qu'il s'agit plutôt de propositions. Il serait bien maladroit, ajoute-t-on, d'entamer maintenant les discussions formelles avec les collectivités territoriales, dont l'Etat ettend un solide coup de main financier, sans se ménager une marge de négociation. Autrement dit, cer-taines villes, eujourd hui absentes de la carte, pourraient y faire leur epparition d'ici eu mois de juiller. D'autres, actuel-lement retenues, pourraient d'ici là perdre quelques illusions...

Enfin quelle garantie financière les uns et les autres peuvent-ils espérer? Ici, on essure que les engagements du gouvernement (18,2 milliards de francs entre 1991 et 1995) ont été réaffirmés à l'occasion des arbitrages récents. Là, au contraire, on craint un rabotage dans le cadre du projet de budget 1992 et ennées suivantes, pour maintenir le niveau de financement nécessaire, lci, les élus locaux se font tirer l'oreille pour partager le paids des investisse ments. Aliteurs, les recteurs sont conduits à freiner l'enthousiasma das élus pour éviter que la participation de l'Etat n'apparaisse trop minoritaire. La partie, on le voit, est loin d'être termi-



nance. Dens le même terros, un mot d'ordre a été lancé : adaptation pédagogique des programmes, grace à ment en langue vernaculaire (1 heure d'expression orale, 2 heures d'éducation physique, I heure d'éducation artistique et t heure de géographie d'histoire ou de sciences). En outre, depuis 1989, l'accueil en maternelle est autorisé « en langue » (ce qui était déjà effectif depuis longtemps dans le privé). Uoe Mission aux langues et cultures régionales a été mise sur pied et tente de structurer l'enseignement de langues essentiellement orales. Le bonaîlou (parlé sur la côte

est prévu pour 1993. Les ancêtres calédonieus oc seront plus occessai-

la formation, l'amélioration des qualifications des enseignants, surtout mélanésiens, et la résorption de l'auxiliariat. En attendant l'hypothétique mise en place d'un Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), souhaitée pour 1992, en liaison avec la toute fraîche Université du Pacifique, l'Institut territorial de la formation des maîtres (ITFM) dispense ses cours - pour l'ensemble des provinces - au personnel enseignant du premier degré. 30 % des

## Un entretien avec M. Vopenka, ministre tchèque de l'éducation

« Notre système scolaire est menacé d'effondrement »

M. Lionel Jospin, ministre de l'éducation nationale, qui s'est rendu à Prague et à Bratislava, du 24 au 26 avril, pour conforter et développer la coopération entre la France et la Tchécoslovaquie, aura pu mesurer auprès de ses homologues tchèque, M. Petr Vopenke, et slovaque, M. Jan Pisut, l'ampleur des difficultés que rencontre actuellement ce pays, notemment en matière d'éducation. Des difficultés que M. Vopenka, mathématician de cinquante-six ane et ministre de l'éducation, à Prague, depuis juin dernier, décrit sans fard.

« Dix-huit mois après le renversement du régime communiste, quelle est le situation du système

Ao moment de la révolution de 1989 nous savinas que la nouvelle politique aurait pour tâche prioritaire de diversifier l'enseignement pour casser le moule d'un système d'éducation dirigé jusqu'au moindre détail par le gouvernement et dont l'objectif était de couler le peuple dans une masse uniforme. Nous savions que nous devrions trouver des solutions pour réparer les quarante années de dégâts causés par ce système totalitaire sur une grande partie de la société et sur plusieurs

énérations d'enseignants. » Mais ce que nous o'avions pas bien évalué c'est le désastre monumental du fonctioncement du sys-

tème. Quand j'ai accepté ce poste je croyais que j'allais améliorer l'édu-cation et je me réjouissais de mettre en chantier les maquettes de nuuveaux manuels et de nonveaux pro-grammes. En réalité, je suis eujour-d'hni nbligé de faire face à une situation critique. Naus sommes an bord de l'abime. Notre système sco-laire est menacé d'effondrement et il nous faut d'abord assurer sa survie.

- Quelles difficultés concrétes

- L'économie du pays est dévas-tée. Or la priorité numéro un du gouvernement est de commencer à réglet la catastrophe écologique qui menace les zones industrielles et en perticulier le nord de la Bohême où l'air est empoisonné par la pollution et où les enfants sont parfois obligés de se protéger evec des masques à

**997.** » Cette priorité va peser lourd dans le budget. De ce fait le gouver-oement ne peut que maintenir à son niveau constaot le budget de l'éducation. Or, la libération des prix a déclenché depuis le début de l'année une inflation de l'ordre de 80 % des coûts supportés par le système édu-catif : le prix de l'eau a été multiplié per huit, celui du chauffage per qua-tre, celui des manuels per trais. Dans le même temps les salaires des enseignants oot augmenté de 30 %

» A ce rythme-la cous pouvons tenir jusqu'à la prochaine rentrée. Mais au-delà du mois de septembre, le ministère n'aura plus les moyens d'entretenir le système éducatif. D'autant que l'ancien régime a vécu

aux dépens de l'avenir et a laissé se dégrader les bâtiments scolaires. Comment sortir de cette

- Nons ne pourrons pas échapper à des mesures draconiennes. Trois solutions sont envisageables : obte-nir davantage de crèdits de l'Elat, faire des économies en réduisant les coûts du système, trouver de nouvelles ressources en demandant aux citoyens - aux parents - de prendre en charge une partie des trais d'éducation de leurs enfants.

» Rien de tout cele n'est très agréable ni très facile. Si nous augmentons le budget nous risquous de trop charger la barque et d'alimenter encore davantage l'inflation. Faire payer les parents? Les familles semblent prêtes à faire des sacrifices. Encore faut-il que leur niveau de vie le leur permette. En outre la Constitutico garantit la gratuité du matériel scolaire. Si cet obstacle était levé et si les manuels étaient vendus, il fandrait alors qu'ils soient de bonne qualité. Or tous les manuels doivent être refaits et ce n'est pas réalisable en un tout.

» Quant aux économies sur le fonctinnnement, nous n'avons pas beaucoup de souplesse compte tenu de l'état lamentable des établissements. La scule marge de manœuvre consiste à supprimer des postes d'enseignants et de personnel technique et administratif. On souhaite éviter le pire et des mesures trop drastiques, comme en Pologne. Mais

on ne pourra pas ne tien faire. La coopération internationale et l'aide occidentale peuventelles apporter des solutione rapides aux problémes que vous

- Il faut briser ce qui est resté de l'ancien rideau de fer. Le plus important dans l'immédist est de faire tomber la barrière de l'infor-mation. D'autre part, nous sommes reconnaissants de toutes les négociatinns et de tous les accords qui se couent avec les pays européens, dont la France. Tous les échanges d'experts, d'enseignants, d'étudiants, tous les jumelages d'université à université et d'établissement à établissement sont les bienvenus. Cette coopération est essentielle pour nous aider à trouver des solutions aux problèmes les plus aigus que nous rencontrons. Cela constitue une aide précieuse mais qui ne règlera pas

- La situation que vous décri-La situation que vous décrivez est très cridque. Ne craignez-vous pas que la société tehéco-alovaque, passée l'euphorie initiele de le c révulution de velours », ne fasse porter au gouvernement du président Havel la responsabilité de la dégradation actuale?

- Le moment le plus critique est encore à venir. La population finira peut-être par se révolter contre le gouvernement. Mais n'importe quel gouvernement serait confrooté aux mêntes difficultés et contraint d'appliquer le même type de réformes. Il nous faut tenir le plus longtemps

> Propos recueilis par GÉRARD COURTOIS

## **CURSUS** L'ESSENTIEL -ECONOMIE Introduction à l'analyse économique · La comptabilité nationale · Comprendre les probabilités • Comprendre la sta-tistique descriptive • Introduction à l'économie du développement • Problèmes monétaires internationaux · Le commerce international • Economie industrielle • Analyse économique de l'Etat. TITRES ARMAND COLIN

### **EDUCATION • CAMPUS**

### REPÈRES

ANGE. Uns nouvells associatinn nationals d'étudiants visnt d'être créée. Beptisée ANGE [Asecciation netionale générale des étudiants], elle regroupe uns vingtaine d'associations locales ou régionales. Récusant à le fois les syndicats étudiants, politisés, et la récente FAGE [Fédération des essociations générales des étudients), trop « corpn », cette association entend « impulser une réflexion sur le place dee étu-diants dans la société et agir pour laur insertion », selon se prési-dents, Mº Bénédicte Mutschele, étudianta en licenca d'histoire à Strasbourg-II. La construction de l'Europe, la collaboration avec les pays de l'Est et l'ouvarture du monde étudiant à celui des entreprices devreient êtra sas principaux chevaux de bataille.

FFECTIFS. 5 583 000 élèves eont scularisés, certe ennée, dans l'ansemble des éteblisse mants Irençais du escond dagré (collèges et lycées), soit 15 700 de plus que l'an darnier. 1 153 000 d'entre eux, soit un peu plus d'un sur cinq (21,1 %), fréquentent des établissements privés. L'évolution des effectils du secteur privé sous contrat est très proche de celle du secteur public, tandis que las éteblissemente hore contrst [53 500 élèves) perdent, cette année encore, près de 10 % de leure sffectifs. (Ministère de l'éducation netionale, nota d'information

NFORMATIQUE, Le rectoret de Clermont-Ferrand va se doter, dès la rentrée 1991, d'une vérita-ble société de services lournissant des logiciels pour l'éducation nationale qui est l'une des administrations les plus informetisées du monde. Cs centre netionel informatique sera chargé de lournir l'ensemble des rectorate de France en logiciels aussi bien pour la gestion finencière que pour la gestion des personnels et des élèves. Jusqu'à présent, le minis-tère de l'éducation s'adressait, pour la concaption de sas logi-cials, à l'un ou l'autre des cantres Informatiquas existant dans cheque rectorat.

Vereille, profasseur da littérature Irançaise, vient d'être élu président de l'université de Limoges, nsr 79 voix sur 137 suffrages exprimés. Il succèda à M. Pierre Pouthier dont la mandat arrivait à

Valoreuse

INSTITUT INTERNATIONAL

Ch. Isabelle-de-Montolieu 26 CH-1010 Lausanne - | 19.41.21) 652 10 36 Fax (19.41.21) 653 67 29

Né le 30 msrs 1935 à Seint-Gance (Heute-Vienne), Jeen-Claude Vereille est agrégé de let-tres cleeeiques (1860). Enseignant dane le secondaire pendant une dizaine d'ennéee, il sst nommé assistant à l'université de Limoges en 1973. Oocteur ès lettres (1979), il est professeur des universitée depuis 1983 et codi-recteur, depuis 1882, d'un centre de recherche sur les littératures

RAVEL. La procédura de préinecription obligatoira par minitel dens lea universités d'Ile-de-France (cods 3B 15 RAVEL), qui se terminait en principe le 12 mai, est prolongée jusqu'au jeudl 16 mai à minuit. Avis aux retarda-

RENNES. L'Institut d'études politiques de Rennse ouvrira ses partes, comme son homologue de Lille, à la rentrée 1B91, et non à la rentrée 1992, comme nous l'svons écrit par erreur (le Monde du 25 evnit. Les dassiers d'inscription peuvent être retirés à le feculté de drait st de sciences politiques de Rennes et retournés avant le 10 juin pour les titulaires du bac 1990, et le 12 juillet pour les bacheliers 1991.

HÉATRE LYCÉEN, L'essociation régionale des œuvres éducativss et de vacances de l'éducstion nstionele (AROEVEN) organise chaque ennée un festival de théâtre, « Les lycéens brûlent les planches », qui présente le résultat du travail que des élèves de l'Ile-de-France effectuent tout eu long de l'ennée evec des enseignents et des professionvingtaine d'établissements scoleires raprésentant 250 jeunes acteurs, danseurs et musiciens se succéderont lee 15, 16 et 17 mai sur la scàne du Théâtre Romain-Rollend à Villejuif. Le festival réservare une journée particulière aux collégiens et il recevra trois troupes de jeunes emeteurs, en particulier une troupe de Seint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, avec lequalle la lycée Lénn-Blum da Créteil e mis en place un echenga. (Da notre correspon-

► Théâtre Romein-Rollend, 18, run Eugène-Varlin, 94800 Villejuif. Tél. : 47-28-15-02.

➤ AROEVEN de Créteil, 60, rue Etienne-Dolet, 94140 Alfort-ville. Tél.: 43-78-20-19.

ETUDES EN SUISSE

Baccalauréat français, séries A. B. C. D

Matunité suisse informatique irratement de texte Diplômes de commerce, secrétaire,

de lexte Uppomes de commerce, secretaire, secrétaire de direction Cours d'anglais tous

Secretaire de direction de trançais pour étrangers

Cours de vacances fin juin - septembre Ecole lémania - 3, ch. de Préville - CH 1001 Lausanne 181 1941/21/20 15 01 - For: 1841/21/312 57 00 - Telez 450 etc.

Nous assurons l'épanoulesement et la rétissite grâce à un soutien continu et stimulant

• De la 6º à la terminale

Baccalauréat français

Internat - Externat

Maturité fêdérale suisse

Matunité Suisse Informatique Traiter

## Le désarroi de l'élève Freinet

Dialogue de sourds entre le ministère et les héritiers du pédagogue

N la croysit seuvée. Appelé é son chevet tre de l'éducation natio-nale evait eccepté de prendre snus son sile le petite école bâtie par Célestin Freinet sur le culline du Pioulier, à Vence (Alpes-Maritimes). Grâce à ces promesses ministérielles et à une aide de 100 000 francs, elle avait pu ouvrir ses portes pour une nouvelle snnée scolaire, en septembre dernier (le Monde du 15-16 juillet

Après des ennées de marasme finsncier, l'annonce du rapatriement de l'école dans le girnn de l'éducation nationale sonnait, finalement, comme un bommage tardif rendu à un franc-tireur de la pédagogie. Le vériteble inventeur de a ouverture sur la vies, mise depuis à toutes les sauces, n'aveit-il pas, après tout, commencé sa carrière dans l'enseigne-

ment public avant d'être contraint. en 1933, de faire bande à part pour fonder « son » école et former ses disciples? Mais le « happy end » annuncé semble tnurner court. Cette année scolaire pourrait être la dernière pour l'école, ses quatre-vingts enfants et ses trois institutrices. C'est du moins ce qu'affir-ment M= Madeleine Bens-Freinet, fille de Célestin Freinet, et son mari, qui veillent jalousement sur ce morceau de patrimoine, visité chaque année par des centaines de professionnels et de spécialistes, pour la plupart étrangers.

Après dix mois d'étude du dossier et un rapport de l'inspection générale, le ministre de l'éducation nstionale vient en effet de propo-ser eux époux Bens-Freinet un scénario qu'ils jugent « inacceptable ». Accord svait été trouvé, l'an dernier, sur l'idée d'intégrer « dans le patrimoine national » cette école privée, qui bénéficie actuellement, dans la plus parfaite illégalité, de trois postes d'enseignants, et de la transformer en « école publique à caractère expérimental ». échange, les héritiers de Célestin Freinet acceptaient de céder à l'Etat, à bon prix - 3 millions de francs - les dix mille mètres carrés de garrigue et les batiments de Mais le dialogue de sourds se poursuit sur le statut de l'école.

Dans nne lettre adressée à le fille du pédagogue le 17 evril, le minis-tre de l'éducation nationale a finalement rendn son verdict. Plus question d'inventer, pour cette école hors norme, un statut diffé-rent. Expérimentale ou pas - mais le mot n'est plus prononcé, — si elle devient publique, l'école du Piou-lier devra se plier à la loi commune, laisse entendre la lettre. Autrement dit rentrer dans le rang. « La responsabilité pédagogique et administrative de l'école, précise

Lionel Jospin dans sa lettre, sera assumée par l'inspecteur d'ocadé mie des Alpes-Maritimes, qui veil-lera à son bon fonctionnement pédagogique et à la pérennité de l'enseignement fonde sur les méthodes élaborées par Célestin Freinet. » Or les trois institutrices de l'école, que le ministre s'est engagé à maintenir sur les lieux, traveillent actnellement en complète autonomie. Une liberté que les responsables de l'école entendent à tont prix préserver, mais qui est absolument incompatible avec un statut public.

C'est pour fuir les tracasseries edministratives, la monotonie du moule unique et le carcan de la hiérarchie qu'en 1933 Célestia Freinet avait quitté l'école publi-que... Un demi-siècle plus tard, l'éducation nationale tient une de lui prouver qu'il avait tort.

CHRISTINE GARIN

## L'éveil tourmenté de l'école calédonienne

« A trop en faire, indiquent cer-Isins, le fosse se creuse entre le Sud et le reste du territoire. » Tout se passe comme si l'ardeur gouvernementale (relayée par le vice-rectorat), activée par la butée de l'autodétermination en 1998, souhaitait à tout prix tirer le système par le haut. C'est vouloir appliquer l'heure parisienne, quend, en

locale. Quand les problèmes politiques et coutumiers ne viennent pas s'y greffer pour apesantir un peu

Ainsi, deux ens après les scoords de Matignon, les lycées du secteur public restent-ils tous concentrés sur Nouméa. Un an à peine e suffi pour agrandir le lycée Lapérouse, A peine a-t-il fallu plus de temps pour construire un lycée professionnel industriel et un internet brousse notemment, la base dans le complexe Jules-Garnier. demeure au temps infini de l'heure Quand, de leur côté, eu Nord,

Touho et Poindimié attendent toujours leur lycée professionnel et ne peuvent enrayer l'exode naturel de leurs élèves vers Nonméa et quand, ponr les mêmes raisons, les îles réclament aujourd'bui nn lycée.

Ironie du sort, le déséquilibre qualitatif semble accentue par la provincialisation elle-même et la nouvelle répartition des compétences. Manifestement, entre le vice-rectorat et les provinces, deux vitesses de gestion s'affrontent, Onand ne naissent pas des problèmes inter-provinces: c'est aujourd'bui la province Sud qui refuse de débloquer des fonds, sous prétexte qu'elle accueille en milieu scolsire... trop d'élèves venus du Nord et des îles! Ainsi, de toutes parts, les données démographiques, liées également à la volonté de hausser les niveaux de formation.

inquietent. Le seul lycée Lapérouse a vu, en deux ans, ses effectifs pas-ser de 1 200 à 1 600 élèves.

S'ils sont moins spectaculaires que les évolutions quantitatives, c'est peut-être encore dans les têtes que, depuis deux ans, les changements ont été les plus importants. Certes, les effectifs mélanésiens ont presque doublé pendant cette période à Lapérouse (atteignant anjourd'hui 25 % à 30 % des élèves). Certes, on observe une bausse sensible des bacheliers mélanésiens (une centaine à la der-nière session). Mais pour ce professeur de français, les changements sont surtout là, indicibles, dans ces doigts canaques plus fréquemment levés en cours et ces petits groupes mélanésiens passés du fond de la classe au devant de l'estrade.

JEAN-MICHEL DUMAY

### POINT DE VUE

### Une chance à saisir

par Jean-Michel Boullier et Patrick Fridenson

IEN n'est pire que l'immobilisme. Cette observetion de portée générale dans la société française applique à merveille aux procéduras de recrutement at de promotion des enseignants-chercheurs en France. Celles-ci ont deux sortes de défauts. Les uns datent déjà de quelques années : le faible rôle danné aux universités dans le choix des personnes, et en contrepartia le rôle excessif de l'instance nationale, souvent très iscobine : l'importence enormele des phénomènes d'écola, de mode, de clan, de chapelle : une mobilité insuffissate des univereitaires. Les autres sont tout à fait nouveaux : en raison de l'accroisecment du nombre de postee à pourvoir (lui-mêms dû à ls fois à sxpansinn du numbre des étudiants et à l'augmentation du nombrs de départs à le retraite des universitsires et du nambre de candidatures aur ces pastae, ls evstàme actuel tand vara l'engor-

Que le gauvernement ait enfin pris conscience de la nécessité sbanlue d'une réforme sat donc uns bonne chose. Que certaines prognisations universitaires, snlmées par le désir de conserver leurs positions de pauvoir, s'y apposent n'est pes pour surprendre, mais céder à la tentation de conserver le statu quo serait mortel pour les universités qui unt à fsire fsce à tant de changemente en même temps.

Les principes de base du projet gnuvernsmantal, qui rejnignent nos propositions, ne peuvent que rencontrer un large accord.

Tout en maintenant les universitaires dans le statut national de la fonction publique, ls projet eccroît la part de l'autonomie des universités nt déconcantre par zones géographiques l'Instance nationale de contrôls. Il permet la présence d'universitaires étrangere et de professionnels qualifiés dens Iss commissions de recrutement. Il ouvre aux universiteires qui ont investi dans la pédagogle ou dans la geetion de meilleures chances de promotion. Enfin il distingue opportunément des poetes ouverts sur les candidatures extérieures et des postee de promotion interne.

Il n'v e donc là ni « dénationalisation » ni « privatisation » des cerrièree universitaires, meis recherche d'un mellleur équilibre entre le niveau local et le niveau national, entre les différents domainas da fonction das universitaires, entre le recrutement et la promotion au cours de la carrière.

Le gouvernement a, su cours d'une récente table ronde, corrigé les feibleses da son projet. Celles-ci portaient entre eutres sur le nombre de candidats sélectionnés ou sur le découpage des spécialités d'eneeignsment et de recherche en disciplines et en groupes de disciplinas. Ne pas reconnaître ces évalutions serait. eu mieux, ds l'aveuglement, au pire, de le désinformation.

### Un scrutin pluraliste

Il reste encore au gouvernement à faire quelques pas de plue : par sxemple éviter le saupoudrage des différentes commissions chargées du recrutement d'une quantité excessive de personnalités nommées par lui ; par exemple, choisir pour la désignation de leure membres élus un mode de scrutin plu-

Msis, d'ores st déjà, on peut dira que le projet de réforme évite le maintien ou la constitution de profasaionnels du recrutement et spporte de l'sir dana un système trop figé (en 1990, B2 % des professeurs recrutés étaisnt déjà enseignents sur place). Si l'on veut évitur le maintlen pour une année ds plus dn l'inetance netinnale désignée en 1987 (qu'il a déjà faffu prolonger d'un nn), il n'y n pas à tergiverser. Même si l'on conteste et c'est nutre cas – d'autres aspects de la politique universitaire du gouvernement, on ne peut douter que ce projet, compte tenu des modifications en cours, représants pour les universitairea comme pour les universitée une

Jeen-Michel Boullier est eccrétaire général du SGEN-CFDT; Patrick Fridenson est élu SGEN-CFDT au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

chance à saisir absolument.

## La coutume sur les bancs républicains

« Quand un instituteur canaque franchit le seuil de sa classe, est-il, dans sa tête, instituteur ou canaque ? » Jacques Celle a le doute et le sourire sur le bout des lèvres. Ancien instituteur en brousse, conseille pédagogique, il est aujourd'hui responsable du Centre de développement pédagogique de Touho. Depuis dix-huit ens, sa vie est faite d'observation et d'apprentissage de la vie méla-nésienne. «Il ne faut pas s'y fier, explique-t-il, l'école républi-caine glisse sur la coutume. Il y a dans chaque geste ce que l'on voit et ce qui n'est pas dit. »

Dane l'ordre coutumler par exemple, il y s ceux qui parlent et ceux qui ns perient pas. « Alors qu'advient-il en classe si un enseignant appartient à la deuxième cetégorie?» Et que font les enfants, habitués à na pas regerder les adultes en face par respect) et à ne pas parier? Comment réagissent-ils en milieu scolaire? Avec un groupe d'enseignants calédonlens, de chercheurs à l'université de Bordeaux-il et la participation d'un certain nombre de chefs coutumiers, il a mené une Intérea-sants (st inédite) enquête sur l'environnement familial et sco-laire de l'enfant mélanésien de quatre à huit ens (1) afin de sou-ligner la décelage qui existe antra les daux mundes eux codes fondementalement diffé-

« Adapter le contenu des cours à l'environnement culturel est certes une bonne chose, mais attention aux impairs, pré-vient Jacques Celle. Si l'on dit qu'on va étudier aujourd'hui le banian (l'arbre des chefs) et non banian (l'arbre des chefs) et non plus le platane (inexistant en Calédonie), ce peut être un plus, un retour bénéfique à la terre. Mais quelle peut être la réaction d'un jeune élève pour qui le banian eet sscré, «intoucha-ble», donc indicible? Qu'en est-il de même si l'on étudie le kagou, oiseau fétiche, et non plus le lepin?»

En somme, quelle adaptation proner dens un univers où la ligne droite n'est pes nécessairement vecteur d'epesanteur, msis où la courbe (les cercles concentriques autour de la case) prédomine? Quel contenu donner aux cours quand le problématique même de la pédagogie n'est pas perçue? Car, pour l'enfant, « la langue, essent ment apprise par nécessité, sert à agir sur la situation et non à la décrire, comme c'est le cas très souvent à l'école dans les activités de lecture ». Autant d'interrogetions qui soulignent l'importance de la participation des chefs coutumiers nux travaux de recherche pédagogique.

Nées dans les snnées 70 et Instrumentalisées pour la lutts

politique en février 1985, les écoles populaires caneques (EPK) svaient, eliea, par nature, intégré la coutume dans leurs cours. Installées un temps dans quaeiment toutss les tribus, elles se comptent sujourd'hu aur lee doigts d'une main. Les élèves, plus ou moins facilsment, ont réintégré l'écols publique ou, surtout, privée. Les enfants issus des EPK restent craintifs, conststent Hugues, Chantal et Jean-France. ensaignants en collègn protestant, mais ils sont plus proches de la nature et ont un sens plus aigu du travail en équipe. Quent eux difficultés à parler français ou à effectuer des opérations, elles sont les mêmes. Coutume OU D85 ... 1

J.- M. Dv

(t) Sous la direction de Pierre lanché, professeur à l'université Bor-

Le Monde EDITIONS

LE GUIDE DE VOS ÉTUDES JUSQU'À BAC + ... x

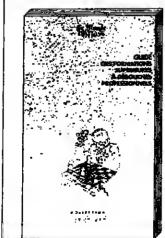

De plus en plus, les études, notamment universitaires, se professionnalisent, les guides aussi... Sous la direction de Fréderic Gaussen, la collection "Vos études" met à la disposition de tous le savoir accumulé des spécialistes du Monde. Déjà parus : La gestion

L'informatique

Jeunes-Etudiants i SEJOURS EN FAMILLE !

UN MOIS AUX U.S.A: 4900 FRANCS

TRANSPORT FACULTATIF - TARIF DE GROUPE - CALIFORNIE OU VIRGINIE STAGES ANALOGUES EN CAMPUS AUX U.S.A OU A OXFORD EN ANGLETERRE.





## **EDUCATION • CAMPUS**

### COURRIER

### La maladie de « langueur » de Strasbourg II

Dans un article publié le 11 ovril dernièr sous la piume de son cor-respondant à Strasbourg, le Monde reprend des extraits de la conclu-sion du rapport que le Comité national d'évaluation a consacré à l'université des sciences humaines de Strasbourg, L'actuel président de l'université tient à apporter les pré-cisions suivantes.

THE STREET WATER

THE THE

Contrairement à ec que feit epparaître l'article, ce o'est pas la situation actuelle que décrit le rapport, mais une approche de celle.

d'il y a plusieurs années. En effet,

« l'essentiel de l'évaluation s'est
déroulé entre mars 1988 et mai
1989 » (page 4 do rapport). (...)

70

• Sur la langueur. Quelle eurieuse langueur (géoéralisée l) que celle qui coocernerait nn établissement eux structures décrites comme complexes, alors qu'un tiers des personnels a participé aux opérations de cootractualisation, où les projets foisonneot, où des projets foisonneot, où des projets foisonneot, où des projets foisonneot, où des propositions de professionnalisa-tion do DEUG retieogent l'attention do ministère, où la recherche pédagogique est eo pointe, qui développe ses pôles spécifiques (première université de France pour le nombre de langues enseipour le nombre de langues ensei-gnées). (...) Curieuse langueut, alors que les responsabilités sont largement déléguées, que de com-hreux chargés de missico cot été désignés, dont certains eux focc-tions originales (observatoire de la populatico étudiante, accueil des handicapés, formatico des élus et, original pour une noiversité large. original pour une université large-ment littéraire, cellule universitéentreprises en voie de création) l

Langueur des services adminis-tratifs, alors? Ceux de la scolarité (un des plos performants de France), d'informatique de gestion ou encore cellule d'orientation (rallye à travers la cité, en partenariat, à l'occasion de la rentrée, études sur la population étudiante et son deveoir, doot le Monde reed compte à l'occasion). Il u'y e d'ailleurs pas uo mot sur l'accueil des étodiants dans la cooclusioo do tepport. Bizarre, toot de mêmel (...)

Sur l'équipe présidentielle.
Elle existe et est fournie (portée à dooze membres en 1989 et en cours d'éngussement).

• Sur les querelles intestines. Il en subsiste ici comme ailleurs. La répartition des moyens fait l'objet de coocertations poussées. Il est utile de préciser que le budget de l'aniversité est généralement voté à l'unanimité par le conseil. Quant eux demandes de postes d'enscignants, e'est le président de l'université qui fait des propositions qui soot généralement votées à l'unanimité par le conseil. Aucune UFR n'est a déshabillée », même si, à l'occasion de telle ou telle création, des récquilibrages soot nécessaires. Quant au département de langues étrangères appliquées, évoqué dans l'artiele, il a été doté depuis 1989 de plusieurs postes. De combreux enseignants, cherebeurs, eotres persoocels, étuebeurs, eotres persocoels, étu-diants, iront en juin eu sommet du moot Blace, en grande coovivia-

• Sur la recherche. Les moyens oe sont pas cenx qu'ils devraient être, comme dans toute université à forte présence de littéraires. De grandes opérations touebant à la valorisation de la recherche, aux regroupements d'équipes, à la créa-tion de jeunes équipes, à l'aide aux conseils scientifiques des UFR, sont en cours.

Quant eux collaboratioos ioter-nationales (doot la conclosico oc dit mot, e'est un combie à Stras-bourg), elles soot en pleio dévelop-pement (ciblé), ootammeot avec l'Europe centrale et orientale, mais aussi avec l'Europe du Sud (Institut de traducteurs et d'interprétes, structure originale dont le développement est eo eoors, structore importante pour Strasbourg) ou l'Extrême-Orient (Chine). Il peut être signalé au passage que l'université a été primée pour uo de plus en plus large avec de nom-

## UNIVERSITÉ PARIS-I PANTHÉON SORBONNE

FORMATION 3. CYCLE EN TRANSPORT DESS TRANSPORTS INTERNATIONAUX (Transports maritimes et aériens)

Enseignement en 2 ens. un essionnels. ents: 49-60-40-16 Inscriptions du 10 eu 21 juin 1991. Centre Mendès-Frence 90, rue de Tolbiac 75013 Paris breuses universités allemandes et avec les uoiversités sœurs de la Confédération européenne des uni-versités du Rhin supérieur (principalement evec Fribourg et Bale). L'université prend uce part très significative dans la coostitution du Ceotre des cultures curopéennes du pôle universitaire européen, qui autorisera le développemoot de rechcrebes lergement pluridisciplioaires. Quant sox

publications, il y e lico de relever

une politique s'appuyant surtout sur le dyoamisme de oos presses universiteires de Strasbourg et sur

notre imprimerie intégrée. e Sor les bibliothèques. Ca bouge! L'actuel président e eu grand plaisir à occueillir monsieur le recteur, chancelier des universités, eux côtés des doyens concer-oés, à l'occasion de l'inauguration de l'extension de le bibliothèque des facultés de théologie. L'extensioo de la bibliothèque d'histoire de l'art est en chantier. Uce bibliothèque d'usuels va être mise à la rentrée à la disposition de l'ensemble des étudiants d'bistoite, le regroupement des bibliothèques de trois UFR est programmé dans l'extensioo de l'université, de même que, dans des locaux libérés, celui des bibliothèques de départements de langues, que le rapport recommande bizarremeot de...

• Qu'il solt permis de reveoir sur la langueur. Quelle langueur de nos facultés de théologie, de notre UFR sciences et techniques des activités sportives, dont les résultats oux concours soot exceptionoels et qui réussit à diversifier l'in-sertion professionnelle de ses étodiants! Quelle langueur que celle de ootre département de langues étrangères appliquées, reconno comme l'un des meilleurs de France (enquête « Nouvel Observateur »), avec son association des anciens, sa junior-entreprise, ses contacts avec les milienx professionnels l'Quelle langueur de ootre Centre d'études et de recherche sur l'interventioo sociale, travaillant en étroîte collaboration avec les écoles, développant des propositioos origioales de poursuites d'études, jouant un rôle de conseil technique pour diverses associa-tions! Quelle langueur de ootre grande UFR de langues et civilisations evec le développement sou-teou par le ministère, d'un pôle « langues rares ». Quelle langueur de ootre UFR de philosophie, eu corps euscignant d'une qualité exceptionnelle, en relation avec les plus grandes institutions françaises et étrangères! Quelle langueur des sociologues, démographes, ethnolo-gues : il o'est qu'à lire le rapport, de même que pour l'UFR des arts l

L'UFR des lettres travaille à l'insertion professionnelle de ses étudiaots et porte assez largement l'opération de rénovation des premiers cycles. Quant eux sciences historiques, oo peut rappeler que cette formation a été classée parmi les premières de l'Europe des Douze par une enquête (Libèra-tion) auprès des correspondants du réseau ERASMUS. L'ioformatique, enfin, offre pour ootre maison des opportunités qui soot exploitées eo relatioo avec le région (infographie, informatique et lin-guistique). Des demandes d'habilitation sont présentées au miois-

• Sur les rapports avec la cité. La conclusion du rapport du CNE est bizarrement muette sur les rapports entre l'uoiversité et la cité. L'actuel président, démographe, et combre de ses collègues, co contact, souvent de travail, avec de combreuses institutions, oe peuvent que le déplorer. L'université des sciences bumaines entend bien développer encore son rôle d'ec-teur culturel. Par ailleurs, peut-oo passer sous silence le fait que notre uoiversité accueille ebeque année eotre 700 et 800 manifestations ouvertes à des publics diversifiés?

Beaucoup de progrès restent à faire. Uoe politique de promotioo de la culture d'établissement est en cours (trombiooscope, anouaire des chercheurs, journal, meilleore circulation de l'information).

Mais, malade, sooffrant d'une langueur généralisée, à la traîne? La révolte gronde, à l'intérieur et à l'extérieur.

CLAUDE RÉGNIER président de l'université des sciences humaires,

### SOURCES

### Des études aux métiers

Du lyeée au troisième cycle universitairs, le printemps eet la seison des choix. Choix de sec-tion pour le baccelauréet, choix de filière d'enseignement supé neur ansuite, choix de plus en plus précie, sophistiqués, eléetoires parfois, eu fur et à mesure que e effectue la transition entre les études et l'entrée dans la vie

C'est pour éclairer ces choix que La Monde Editione viant de lancer une collection de guidas dee formetions eupérieures à débouchés professionnels. Les debouchea professionnels. Les daux pramiers, perus au mois d'evril, portent sur la gestion et l'informatique. Les deux suivents traiteront, dès l'automne prochein, du droit et du secteur santé-biologie. L'ambition est simple : offrir, dans chacun de ces des june programe. cas domaines, un panorems précis, pratique et aussi exhaus-tif que poecible des métiars et des formetions qui y condui-

Ainsi de l'informatique. Quelle est le différence entre un ingénieur système et un ingénieur d'études? Veut-il mieux, pour y pervenir, viser des formetions longues ou courtes? L'université ou une grande école? Une MIAGE ou un DESS? En France ou à l'étranger? De même pour le courtes de l'étranger? la gestion, où l'évolution des métiers et des appellations peut samer la confusion. Comment choisir dans l'éventail très large

des formations qui conduisent à des fonctions aussi diversi-

Au-delè de le certographie précise des formations et de leurs débouchés, les deux premiers guides du Monde Editions offrent des écleirages origineux ou critiquee et des témoignages de responsables de filières ou de responsablee de recrutement qui permetiant de dépasser une approche purement descriptive. Quels sont lee atouts et les faiblesses de telle ou telle formation aux yeux des responsables de ces sectaure économiques? Quelles sont, ici ou là, lee perspectives de l'emploi? Comment

O Sitee universitaires. Dens le même ordre d'idées, la Mission campus vient de publier un etlas des quarente et une villes universitaires françaises. Pour cha-que site aont présentée une carte en couleurs très précise de l'agglomération et un plen des

fonctionnent, dens ces

> Etude des sites universi-taires. Miseion eménagement des sites universitaires, 61-65, rue Dutot, 75015 Paris. Tél.: 40-66-89-35.

principeux campus.

Frence. La direction de le pro-grammation et du développe-

domaines, les systèmes univereitaires étrangars? Et quels types d'échenges, voire d'équivalencee, peut-on espérar obtenir outre-Rhin ou outre-Atlanti-

Enfin, des annexes copleuses offrent autent d'outils pour diplômes et des cursus à tous les niveeux de l'enseignement supérieur. Adresses, 1éléphones, noms dee responsebles, effectifs, spécielités... il n'y a plus qu'è faire aon choix l

► Le Monde Editions, coll. « Vos Antoine Masson, 216 p. 79 F; l'Informatique, par Christine Brésillon-Leiritz, 176 p, 79 F.

ment universitaire du ministère de l'éducation nationale vient de réaliser un etlas de l'eneeigne-ment supéneur français qui présente en une bonne centaine de pages, une série de cartes fournissent, pour cheque région, la localisation précise des forme-tions supérieures (classes pré-paratoires, IUT, STS, univeraités, écoles d'ingénieurs et facultéa privéee) et leurs effec-tifs d'étudiants. Un instrument de travail remarquable.

▶ L'Ensaignement supérieur en France. DPDU, ministère de l'éducation nationale, 61-85, rue Dutot, 75015 Parie.

Professions: Ingénierie et Management Culturels

### Institut Supérieur de Management culturel

Le secteur culturel est en plein développement, mais il a besoin de cadres compétents formés à la production, à l'administration. à la programmation artistique et à la programmation architecturale.

L'ISMC, créé par Claude Mollard, vous propose un enseignement unique en France: un 3º Cycle Supérieur de spécialisation de Management et d'Ingénierie Cultirels d'une année, encadre par les meilleurs spécialistes de ce secteur.

Recrutement sur concours ouvert aux : Grandes Ecoles IEP, ESC, Maîtrise, DEA, Gestion Droit, Sciences Economiques, Lettres, Sciences... ou expérience professionnelle.

Date limite des candidatures le 15/06/91. Renseignements: ISMC

3, rue Danville 75014 Paris Téléphone: (1) 43.20.73.73

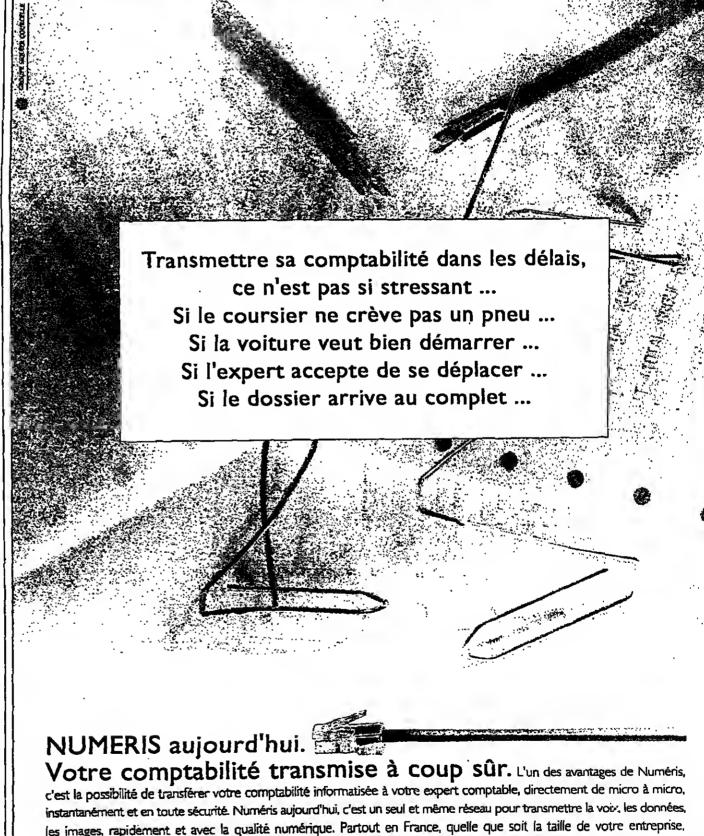

les images, rapidement et avec la qualité numérique. Partout en France, quelle que soit la taille de votre entreprise, Numéris est disponible. Parce qu'il est un standard international, il vous garantit la pérennité de votre investissement. Pour découvrir tous les avantages de Numéris, consultez votre agence FRANCE TELECOM ou appelez le N°VERT 05 28 18 28

NUMERIS. TOUT COMMUNIQUER PLUS SIMPLEMENT.



22 Le Monde • Jeudi 16 mai 1991 •



Bien avant le 7 mai, sur le vol <u>Orly-Nice</u>, vous étiez libre de choisir l'emplacement de votre siège. Enfin, à condition d'arriver le premier.

Le 7 Mai, au départ d'Orly Ouest et de Nice Côte d'Azur Aérogare 2, Air Liberté Minerve effectuera ses premiers vols sur la ligne Orly-Nice. Le voyage commencera par un embarquement dans le calme, les places étant

attribuées à l'enregistrement. A bord, selon l'heure, vous seront servis, petits déjeuners, déjeuners, collations et dîners, originaux et de qualité. Pour votre détente, la quasi-totalité de nos sièges est inclinable. En classe Affaires, une hôtesse vous accueillera dans le salon d'attente où vous disposerez d'un téléphone et d'un fax; rafraîchissements et journaux vous y seront proposés; dans l'avion, vous trouverez quatre sièges de front en cuir

pour votre plus grand confort. Pour vos réservations, contactez votre Agent de Voyages ou appelez notre service de réservation au 45 12 45 12 ou notre VERT 05.48.48.48

Nous vous souhaitons un bon voyage.

air Liberté <sup>©</sup> Minerve

LA COMPAGNIE QUI VAUT LE VOYAGE.



36 Le congrès des syndicats européens à Luxembourg - Le déficit des dépenses de santé

37 La France et les émigrants des pays de l'Est 42 Programme d'économies pour Daimler-Benz

42 Marchés financiers 43 Bourse de Paris

### BILLET

### Ford dérape outre-Manche

La filiale britannique de Ford e perdu evant impôts 274 millions de livres en 1990 (2,7 milliards de franc). La chiffre, qui peut sembler sans importance étant donnée la conjoncture déplorable dans l'industrie automobile européenne et les médiocres performances d'autres constructeurs comme Renault, ast en réalité tout un symbole pour le constructeur américain d'une part, pour l'industrie de Sa Majesté d'autre part.

La perte reflète, sans doute, la prise en compte de l'achet dispendieux de Jaguar (15,6 milliards de francs). La maison-mère américaine, qui voulait cette marque prestigieuse pour redorer son blason, mais qui fait face elle-même à des difficultés, n'e pas financé cette acquisition par de l'ergent fraie apporté à sa filiale et e préféré lui en faire supporter les fraie. Mais hors Jaguar, la marge bénéficiaire de Ford UK a tout de même été réduite de 87 %, à 61 millions de

Cette chute traduit un dérapage global de Ford. Le recul en 1990 des ventes eux Etats-Unis du numéro deux eméricain (perte de 0,6 point de part de marché) n'est plus compensé par un regain en Europe, Les grèves l'été demier, les difficultés du modèle Escort ont pesé. Pénalisé par l'effondrement du marché automobile britannique, Ford-Europe e vu sa part de marché en Europe reculer eu cours du premier trimestre 1991 de 12,4 % à 11,4 %. Ford, qui avait bien traversé les ennées 80 et résisté aux Japonais eu point d'être présenté en modèle à suivre; semble perdre ta main... au morrient/du General Motors, le rival de toujours, retrouve la sienne aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe.

Ford a engagé une vaste restructuration mondiale, qui lui dépenses et ses emploie. Mais au-delà, les interrogations de fond apparaissent sur l'organisation de la compagnie. L'une d'elles concerne l'implantation en

Grande-Bretagne, herceau européen depuis 1931. GM, sous le nom d'Onel, e choisi la RFA comme siège et il s'en félicite aujourd'hui.

Ford n'en est pas à quitter la Grande-Bretagne pour renforcer ses eutres implantations sur le continent en Belgique, Allemagne ou Espagne. Pour les Industriels britanniques, les décisions de Ford aervent d'indicateurs de compétitivité comparée pour la survie des industries de main-d'œuvre outre-Manche. Les Japonais, qui ont tous décidé d'investir l'Europe à partir des îles Britanniques, font de même. Le clignotant est donc Important. Le moins que l'on puisse dire est qu'il est passé ou rouga.

### Un programme de 210 milliards de francs

# Le schéma directeur TGV prévoit la construction

Un décret fixera dans les procheinee semeinea le achéma directeur national des trains à grande vitesse arrêté le 14 mai par un comité interminletériel d'eménegement du territoire, présidé par le pramier ministre. Seize lignee de TGV représentant 4 700 kilomètres devralent être en eervice vers 2015-2025. pour un coût évalue à 210 mil-

Fort d'une technologie de la graode vitesse ferroviaire qui possède une confortable avance sur ses coneurrentes allemande et japonaise, le gouvernement choisit de faire de la France le pivot des futurs TGV européens grâce à la publication d'un schéma directeur national dont les esquisses avaient été publiées en juin 1990 (le Monde du 14 juio 1990) et qui a l'ait l'objet d'une consultation des collectivités concernées. Au terme de ee schéma, les grandes métro-poles régionales telles que Marseille, Toulouse, Bordeaux, Brest,

### Nice

En plus des 700 kilomètres de

- l'ioterconnexion sud de Paris (49 kilomètres à la hauteur d'Arpa-jon entre les TGV Atlantique et Sud-Est);

- la liaison transalpine (261 kilo-mètres entre Lyon et Turin par un lunnel de 25 kllomètres sous les Alnes, accessible aux trains de marchandises et mettant Turin à I h 25 de Lyon);

- le TGV Côte d'Azur (132 kilo-

kilomètres de prolongement entre Le Mans et Angers mettant Nantes à | h 46 de Paris);

mètres reliant le sud de l'Alsace au TGV Sud-Est par Dole et Macoo et mettant Besaoçon à 2 h 10 de

nagements de lignes actuelles rac-cordant Nevers et eordant Nevers et Clermont-Ferraod à Paris en

(290 kilométres entre la vallée du Rhône et la frootière espagnole mettant Perpignan à 4 b 50 de Lille);

# de seize lignes ferroviaires à grande vitesse

- le TGV Limnusio (174 kilnmè-

à 4 heures de Paris

lignes à grande vitesse en service (Sud-Est et Atlaotique), des 360 kilomètres eo cours de construction (Nord, loter-connexion est de Paris, contournement de Lyoo jusqu'à Valence), scize lignes de TGV ont été arrêtées :

- le TGV Aquitaloe (480 kilométres de Tours à Bordeaux ainsi qu'un prolongement vers Toulnuse et Dax, mettant Bordeaux à 3 h 40

- le TGV Rhin-Rhone (425 kilo-

- le TGV Auvergne (130 kilomè-tres de voies nouvelles et des emé-

tres de lignes oouvelles et des amé-nagements mettant Limoges à 2 h Ot de Paris);

Lille et Strasbourg se trouveroot toutes à des temps de parconrs compris entre 1 heure et 3 b 14 à partir de Paris.

mètres d'Aix-en-Provence à Fréjus mettant Nice à 4 heures de Paris); - le TGV Pays-de-la-Loire (78

- le TGV Languedoe-Roussillon

eu rouga.

- le TGV Provence (219 kilomè-tres, reliant Valence à Marseille et

l'autre) : liards de francs (valeur 1989).

- le TGV Est (460 kilnmétres entre Strasbourg et Paris mettant les deux eités à 1 h 50 l'une de et 2025. - le TGV Bretagne (156 kilnmè-tres entre Le Mans et Rennes met-tant Rennes à t h 26 de Paris et à 4 h 20 de Marseille); - le TGV Midi-Pyrénées (184 kilomètres entre Toulnuse et

Bordeaux mettant les deux cités à I heure l'une de l'autre) ; - le TGV Normandie (169 kilo-

Lignes nouvelles itinéraire non arrêté
Lignes existantes empruntées par les TGV

ture, Rouen et Caen, mettant Roueo à 40 mioutes de la capi-

- le TGV Picardie (165 kilnmè

tres entre le TGV Nord et le tunnel

sous la Manche mettant Amiens à 0 b 40 de Paris);

tres entre Carcassonne et Nar-

bonoe et des aménagements met-tant Toulouse à 2 h de Marseille).

2015

ou 2025

définitive du schéme national des TGV tiennent aux 300 kilométres

de voies à grande vitesse rajoutées

par le gouvernement. Ce qui por-tera l'addition finale de 190 à

210 milliards de francs, dont 30 milliards pour le matériel rnu-lant. Le comité ioterministériel a

choisi en effet de prolunger les voies oouvelles cotre Le Mans et

Marseille.

grande vitesse ne comporte aucun échéaocier, et les discussions se

poursuivront encore longtemps

eotre le mioistre de l'économie -

Les oouveautés de la versinn

- le TGV Grand Sud (70 kilomè-

tale);

mètres entre Paris-Nanterre préfec-

mettant cette eité à 3 b de Paris); - et le ministre de l'aménagement du territnire - qui vnudrait une enveloppe annuelle de to milliards. Le premier ministre a parlé d'une fourehette de 6 à 8 milliards, ce qui permettrait d'envisager un achévement du réseau entre 2015

> Il restera à trauver les financeviaires, qui viendront en concurrence avec les routes et les autoroutes sur le marché financier comme dans le budget de l'Etat. Le gouvernement a jusqu'en 1994, date à laquelle le fardeau grande

ments de ces infrastructures ferro-

vitesse de la SNCF deviendra très

### MADRID

La fusion entre la Banque centrale et la Banque hispano-américaine, qui doit encore être formel-lement ratifiée par les actionnaires, prendra techniquement la forme d'une absorptino de la seconde par la première, et donnera naissance à la Banque centrale hispsno-améri-caine. Avec quelque 8 800 mil-liards de pesetas d'actifs (environ 475 milliards de francs), soit à peu près 11 % du total des actifs du marché financier espagnol, et \$ 800 milliards de dépôts, ce sera le premier établissement financier privé du pays, devant la Banque de

établissement sera M. Alfonso Escamez, qui dirigait jusqu'ici la Banque centrale. Celui-ei, à soixante-quinze ans, met ainsi fin sur un coup d'éclat à une carrière de plus d'un demi-siècle, commencée tout au bas de l'échelle (il débuta comme coursier l). Il cédera dès l'an prochain le témoin au président de la Banque hispano-améri-caine, M. José Maria Amusategui, de scize ans son eadet, qui est

reprises déjà (la première fois... en 1965), les responsables des deux établissements aveient entamé, sans succès, des négociations destinées à unir leurs sorts. Face à ces échecs répétés, M. Escamez s'était retourné, en 1988, vers un autre des «grands» de la finance espagnole, la Banque espagnnle de erédit (Banesto), avec laquelle un accord de fusinn avait été pratiquement atteint, avant d'échouer in extremis en février 1989. La Banque centrale, entre-temps, avait été victime d'une tentative de prise de contrôle hostile de la part de deux agressifs financiers, MM. Alberto Alcocer et Alberto Cortina, « les Albertos » comme on péages. Le premier ministre a chargé M. Bessno d'étudier une les appelle à Madrid. Depuis, M. Escamez semblait plus que jamais décide à accroître la taille de son établissement afin de rendre plus enuteuse, et donc plus diffi-

et de la Banque hispano-américaine

### Un nouveau géant de la finance en Espagne

Fusion de la Banque centrale

La fièvre des regroupemente a seisi le monde espagnol de le finance. Onze jours à peine eprès l'ennonce de la constitution de la Corporation bancaire espegnole, un grand holding regroupent toutes les entités finencières publiques (le Monde du 7 mai), c'est au tour du secteur privé de suivre l'exemple : la Benque centrale et la Benque hispeno-américaine, respectivement le troisième et la cinquieme du pays, ont annoncé merdi 14 mai leur fusion.

### de notre correspondant

Bilbao-Biscaye, fruit elle aussi d'une spectaculaire fusion en 1988.

Le premier président du nouvel d'ores et déjà chargé de la gestion quotidienne de la nouvelle entité.

L'histoire de cette fusion est

cile, toute teotative inopinée d'OPA. La Banque hispano-américaine, de son câté, sort d'une sérieuse crise qui l'avait contrainte, en 1986, à suspendre le versement de dividendes à ses

Depuis, elle avait été soumise à un sévère programme d'assainisse-ment qui l'avait apparemment remise sur pied. Décidée à réduire progressivement ses risques sur les hasardeux marchés latinn-améri-cains et à se rénrienter davantage vers l'Europe, elle a natamment pris une participatinn de 5 % dans le capital d'une des principales hanques allemandes, la Commerz-bank. Elle a gussi racheté la petite filiale helge d'une banque de Chi-cago afin de commencer à s'im-planter au Benelux.

### Des problèmes socianx en perspective

MM. Escarnez et Amusategui nni justifié leur npératinn de fusion par la nécessité, pour les hanques espagnoles, d'acquérir une dimensinn leur permettant de mieux affronter le marché financier unique européen de 1993. Ils ont assuré que l'opération se présentait sous les meilleurs auspices étant donné la complémentarité entre leurs deux établissemeots : tandis que la Banque hispano-américaine est davantage spécialisée dans les opérations commerciales classiques et joternationales, la Banque centrale idans laquelle le groupe fran-cais Bouygues détient 3,5 %) béné-ficie d'un large réseau et détient de multiples participations indus-trielles, notamment dans les secteurs du pétrole, de la construction et de l'énergie électrique.

li n'en reste pas moins que ce nouveau « géant » espagnol de la finance pourrait faire face à quel-ques difficultés, dont la moindre n'est pas son excédent de maind'œuvre : quelque trente-neuf mille salariés au total, soit près de 30 % de plus que son principal concur-rent, la Banque de Bilbao-Biscaye. Les syndicats ont dejà fait savoir qu'ils s'opposergient à ce que la fusion se traduise par une réduclion de personnel et qu'ils exigeraient un engagement écrit en ce sens dans le protucole de fusion. D'autre part, les taux de rentabilité des deux hanques ne figurent pas précisément parmi les plus élevés du marché espagnal.

Ces difficultés potentielles n'ont pas empêché le ministre espagnol un militant déclaré des regroupe-ments, d'exprimer immédiatement sa grande satisfaction face à l'opé-ration. M. Snlebaga a rappelé qu'en créant le 3 mai dernier la Corporation bancaire espagnole il visait précisément à donner l'exemple et à ranimer la flamme, quelque peu éteinte, des fusions au sein du munde espagnol de la fioance. Sans doute n'espérait-il pas nbienir si vite gain de cause. THIERRY MALINIAK

Au conseil des ministres

### M. Roger Fauroux précise sa politique Aogers, eotre Bordeaux et Dax, aiosi que de Chambéry à Genéve. aiosi que de Chambéry à Genéve. Il a opté pour un trone enmiun jusqu'à Etampes du TGV, qui desservira ensuite Orléans et Limoges d'un côté et Clermini-Ferrand de l'autre. Il a mai arbitré en décidant que le TGV Rhio-Rhône passerait par Dole ... mais o'ignirerait pas Dijon. en faveur des biens d'équipement Souvent éclipsés sur le devant de mercial de 8 milliards de francs), a scène par des secteurs enmme l'Etat va continuer de soutenir la

la scène par des secteurs enmme l'électronique ou l'automobile, l'industrie des biens d'équipement n'en Des négociations seront menées avec les Allemands, les Suisses, les est pas pour autant délaissée par les pouvnirs publics. Le mioistre de Espagnols et les Italiens pour la l'industrie, M. Roger Fauroux, a tenu à le réaffirmer lars du conseil réalisation de lignes internatin-oales. Oo ootera toutefuis que, eo des ministres de ce mercredi 15 mai.

inurd, pour trouver des solutions.

Les régions et les départements

seront sollicités pour apporter leur

contribution à des traios qui les

relieront au cœur de l'Europe.

M. Lnuis Besson, mioistre de

l'équipement, n'exclut pas que soit

fait appel à des eapitaux privés,

comme cela a été pratiqué pour le

tunnel sous la Manche. On réflé-

ebit aussi à une augmentation des

péages outornutiers, qui permet-trait à l'Etat de réserver les crédits

budgétaires aux voies à grande

vitesse, vnire d'affecter à celles-ci

une partie des recettes de ces

nnuvelle répartition évectuelle des

financemeots entre la route et le

laissant aux Suisses le soio de financer uoe ligne Mâcou-Genéve et en lançant un Chambéry-Genéve, le gnuvernement veut éviter que la Coofédératioo helvétique Ce secteur, qui englabe l'électrotechnique, la mécanique et le secreur des machines et emploie 660 000 personnes (le double de l'industrie automobile), souffre d'un déficit n'attire vers le tunnel du Simplon cbronique: 8,4 milliards de francs en 1990, soit 2 % du chiffre d'af-faires. Pour remédier à cette situale trafic « noble » eo provenance d'Europe du Nord à destination de tion, le ministère de l'industrie va Enfin, le comité interministériel poursuivre sa politique d'aide déjà a décidé de lancer les études préa-lables aux déclarations d'utilité publique du TGV Est et do TGV Languedoc-Roussillon, la procéengagée. Une politique diversifiée à l'image d'un secteur qui compte aussi hien de très graods groupes industriels (dans l'electrotechnique avec GEC-Alsthom, Schneider, Fradure ayant été engagée en janvier dernier pour le tronçoo Valencemalome, Alcatel Câbles et Legrand). que des entreprises de très petite Le schéma directeor des trains à

Dans le secteur de l'électrotechnique, qui à la différence des deux autres se porte plutôt bien (il a qui ne souhaite pas lui coosacrer ! dégagé eo 1990 un excédent com-

recherche: une enveloppe de 100 millions de francs a été allouée à cet effet en 1990. Mais pour accompagner ce secteur - qui vit essentielle-ment de grands marchés publies (EDF) – il va aussi poursuivre son action auprès de la CEE pour veiller au bon respect de la directive visant à ouvrir les marchés publics à la currence. A cet effet, le ministère de l'industrie a créé un observatoire des marchés publics européens et nrganisera en décembre 1991 une conférence internationale sur les marchés publics.

Le secteur de la mécanique, qui se redresse depuis trois ans, reste vul-nérable en raison de la faible laille de ses entreprises (des effectifs de cent persoones en moyeone par firme, soit deux fois moins que leurs homologues d'outre-Rhin), mais aussi du manque de personnels qualifiés. Outre des aides financières (1,1 milliard de francs en 1990, comprenant l'aide au titre du crédit d'impôt recherche), l'Etat prend des mesures en matière de formation; des conventions signées avec

l'Union des industries métallurgiques et minières a ainsi fait passer l'effort de formation dans ce secteur de 1,6 % à 3,8 %.

Enfin, encore mal remise de la crise qui les a secouées au déhut des années 80, les entreprises de machines-outils n'nnt pas été en mesure depuis 1989 de mettre en place des capacités de production suffisantes onur réonndre à la demande des industriels. Ce secteur a accusé en 1990 un déficit commereial de près de 20 milliards de francs. Le ministère de l'industrie a donc décide de débloquer des aides à la recherche coopérative visant à accélérer les partenarials entre firmes: 100 millions de francs pour la mise au point de nouvelles machines et 200 millions de francs sur einq ans pnur les systèmes de productioo destinés aux automobiles. En outre, un graod programme de recherche sur « l'usine du futur» sera lancé prochainement. Il associera fabricants de machines, d'informatique industrielle et de systèmes logistiques pour développer des systèmes « juste à lemps ».

### SCIENCES-PO **FORMATION**

### Le diplôme de formation continue en FINANCE D'ENTREPRISE de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS



 Destiné à des cadras axpérimentés des entreprises at des edministrations qui souhaitant étendre leurs connaissances eux acquis les plus recents de la finance.

Les demandes doivent être parrainées par les

d'Inscription.

étrangers, sous la direction de Jean-Jacques ROSA, Professeur des Universités à l'Institut d'Etudes Politiques de Peris. entreprises qui financent également les trais

215 bld Saint Germain 75007 PARIS Tel: 45.49.51.16 - 45.49.50.97 - 45.49.50.99 Fax: 42 22 60 79.



Ca programma est ráparti sur deux années. à raison de vingt journées par an.

- L'encadrement de cette formetion de haut niveau est assuré per lea meilleurs spécialistes français et

Programme détaillé et informations : LEP. de Paris - Service de Formation Continue

Le 7e congrès de la Confédération européenne des syndicats à Luxembourg

# M. Delors plaide pour un « contrat de confiance » entre la Commission européenne et les partenaires sociaux

Intervenant mardi 14 mai à Luxembourg devant le 7° congrès de le Confédération européenne des syndicats (CES), M. Jacques Delors e fait l'éloge du « modèle européen», qui « veut concilier l'éfficacité économique et la justice sociale». Mais le président de la Commison européenne a surtout dénoncé le « déséquilibre intolérable entre l'économique et le social» en se gardant de minimiser, devant les cinq cents délégués, « les sérieuses difficutiés » auxquelles se heurte le mise en place de l'Europe sociale.

LUXEMBOURG

de notre envoyé spécial

Rappelant que les engagements qu'il evait pris ea 1988, lors du précédeut congrès de la CES à Stockholm, avaient été tenus, M. Jacques Delora y a vu « l'esquisse d'un ni ne doit, se substituer ni aux Etats

à la maitrise des dépenses d'assu-

rance-maladie, réuni mardi 14 mai à

l'hôtel Matignon, u'a finalement pris aucune décision. Explication uffi-

cielle, fournie par le premier ministre

lui-même en début de séance : cer-

taines mesures réclament une « exper-

tise complémentaire», et il est préféra-

ble de reporter les arbitrages au

22 mai, date prévue pour l'adoption

en conseil des ministres du projet de

loi portant sur diverses mesures d'or-

Compte tenu de l'enjeu - la mise

au point d'économies nouvelles d'un

montant proche de 10 milliards de francs d'ici à la fin de l'année (le défi-

SOCIAL

dre social.

contrat de confiance » entre la Commission et les partenaires sociaux, même si la charte sociale, adoptée en décembre 1989, « n'a pas provoqué le déclic attendu ». « Pour faire face aux enjeux de l'après-1992, la Communauté doit être socialement mieux armée », a assuré le président de la Commission européenne. Amsi, une proposition de directive-cadre sur le droit à la formation sera présentée par la Commission dans quelques mois, «au vu des résultats du

Le dialogue social, il en est justement beaucoup question à Luxembourg, la Confédération européenne des syndicats (CES) cherchant à se doter, par de réels transferts de compétences des confédérations nationales, d'un véritable pouvoir de négocier des accords-cadres européens. M. Delors y e fait allusion en invitant les partenaires sociaux à «assumer leurs responsabilités». Le président de la Commission a ainsi livré sa propre conception de la subsidiarité: «La Communauté ne peut,

francs), - les pouvoirs publics ne

pourront pas retarder très longtemps

l'annonce de mesures de limitation

des dépenses. Les dernières discus-

sions interministérielles portaient sur

la création d'une enveloppe globale

d'une part pour l'industrie pharma-

ceutique, permettant d'établir de nou-

velles règles pour la fixation du prix

des médicaments, d'autre part des remboursements affectés sux radiolo-

gistes. L'hypothèse de l'introduction

d'un forfait non remboursable pour

les assurés sociaux a également été

évoquée, bien que cette éventualité

n'ait pas les faveurs de Matignon.

alalogue social ».

Le déficit des dépenses de santé

Le gouvernement retarde son plan d'économies

Le comité interministériel consacré 1991 est de 14 à 15 milliards de

membres, ni aux partenaires sociaux chaque fois qu'une action peut être menée avec plus de chances de réussite au niveau national ou dans le cadre de la négociation collective aurandenne ou nationale.

### FO contre une structure à vocation mondiale

Si M. Jean Lapeyre, secrétaire de la CES, a invité le patronat européeu, l'UNICE – représenté à Luxembourg par son secrétaire général, M. Zygmunt Tyszkiewicz – à négocier sur le droit à la formation et la mise en place de structures de consultation et d'information dans les sociétés transnatiunales, différentes conceptions continuent à s'opposer sur la manière de rendre la CES « plus performante». Les Français en unt déjà dunné une bonne illustration. M. Jean Kaspar e plaidé en faveur d'une « réorganisation de l'action de la CES en faveur de la voie contractuelle». L'ambitiou du secrétaire général de la CFDT est de faire de la CES « une confédération authentique, légitimée par des man-

□ Coopération industrielle franco-

britannique sur l'armement terrestre.

- Le groupe français GIAT-Indus-

tries et la société britannique GKN-

Defence sont convenus d'étudier la

possibilité de proposer aux armées

de terre de leurs pays respectifs une

gamme commune de blindes de

moyen tonnage, dont elles songent à

s'équiper. Dans le cas de la France, il

s'agit du projet VBM (véhicule

blindé modulaire). L'accord prévoit

la création à terme d'une société

conjointe pour développer ces maté-

riels, à laquelle d'autres partenaires

n Elf autorisé à racheter Blanco et

CPO. - Le groupe Elf Aquitaine a

reçu le feu vert du conseil de la

concurrence pour racheter deux importants distributeurs indépen-

J.-M. N. dants de produits pétroliers Les Fils

européens pourraient s'associer.

**EN BREF** 

dats dairs et larges, capable de négo cier avec les employeurs et d'influencer la législation communautaire ».

M. Marc Blondel est intervenn sur un registre un pen différent. Citant Jean Jaurès, le secrétaire général de FO a regretté que la CES n'ait pes réussi à s'opposer, tant à « la dérive économiste de la construction européennes qu'aux «mouvements de désocialisation». M. Blondel a surtout adressé plusieurs mises en garde à la CES. Il l'a invitée à « ne pas internationale à rocation quasi mon-diale ». Il a sissi fermement rappelé CGT, demandée de nouveau par M. Henri Krasucki le 7 mai, en parlant d'une « CGT communiste», qui «a perverti le mouvement syndical français». Jugeant le concept de sub-sidiarité «incompatible avec la notion de socialisme au sens propre du terme», M. Blondel a conchi en proclamant : « Nous devons être révolu tionnaires sur nos aspirations et réfor mistes sur nos méthodes.»

MICHEL NOBLECOURT

de Jules Bianco et la « Compagnie Commerciale et pétrolière de l'Ouest» (CPO). Ces aquisitions permettent à Elf de devenir le numéro un de la distribution en France, avec

une part du marché français de

25 %, contre 18 % jusqu'ici.

à La Fédération nationale de la mutualité française s'inquiète des risques de fermeture des contres de santé. - M. René Teulade, président de la Fédération nationale de la mutualité française (PNMF), a iudiqué, mardi 14 mai au cours d'une conférence de presse, qu'il avait demandé aux parlementaires de s'opposer à la fermeture des centres de santé mutualistes. Rappelant « les nombreuses fermetures dejà intervenues », M. Teulade a précisé que les difficultés financières rencontrées par ces centres allaient een s'aggravant ...

### REPÈRES

CHOMAGE

Stabilité

dans la CEE en mars

Avec un taux de 8,5 % de demandeurs d'emploi par rapport à la population active, le chômage ast resté stable au mois de mars dans la CEE, selon les dernières astimations, diffusées mardi 14 mai à Luxembourg par Eurostat, l'office statistique de la Communauté. Si globalement ce taux n'e progressé que de 0,2 point sur un an, les évolutions apparaissent très contrastées selon les pays. Tendle qua le Royaume-Uni connect la plus forte hausse en un an (+ 20,5 %) de son nombre de chômeurs, l'Allemagne occidentale vuit son taux diminuer de 15 % sur la même période. Ces tefois pas compte des chômeurs des cinq nouveeux Lander de l'ex-RDA, où 800 000 persounes étaient, en mars, inscrites dans les bureaux de placement (au lieu de 537 000 en octobre).

Hors la Grèce – qui ne communique pas de données – et les Pays-Bas – qui les présentent avec un mois da retard, – les taux de chômege sont les suivants : Irlande, 16,7 %; Espagne, 16,8 %; Italie, 9,7 %; France, 9,3 %; Belgique, 8,4 %; Danemark, 6,1 %; Royaume-Uni, 7,8 %; Allemagna de l'Ouest, 4,5 %; Portugal, 4,3 %; Luxembourg, 1,6 %.

### CONJONCTURE

Les ventes au détail sont restées faibles aux Etats-Unis en avril

Le montant das ventes au détail e diminué de 0,1 % en avril aux Etats-Unis, selon les statistiques publiées à Washington mardi 14 mai. En revanche, le département du commerce e révisé en hausse les résultats du mois de mars, estiment que ces ventes avaient progressé de 0,4 %, et non déminué de 0,8 %, comme il l'avait annoncé le muis dernier. Les ventes d'automobiles ont augmenté de 1,8 % en mers, et de 0,3 % an avril. Les analystes prétent à l'heure actuelle beaucoup d'attention à l'évolutiun des ventes au détail, susceptible de donner des indications sur un éventuel rebond de l'activité.

Hausse de 0,2 % des prix de détail américains en avril

En avril, l'inflation est restée modérée aux Etats-Unis, les prix de détail augmentant de 0,2 % (ils avaiant diminué de 0.1 % en mars). Les hausses unt été modestes dans les principaux secteurs, à l'exception de celui de l'alimentation, où les prix ont augmenté de 0,7 %, leur plus forte hausse depuis janvier 1990. Lea prix de l'énergie ont diminué de 0.7 %. Au cours des quetre premiers mois de l'année, le taux d'inflation en rythme ennuel s'est élevé à 2,5 %, contre 6,1 % au cours de la même périoda de

Hausse de 1,2 % des prix de gros en Grande-Bretagne au mois d'avril

Les prix de gros ont augmenté de 1,2 % en avril en Grande-Bretagne par rapport à mars et de 6,4 % sur un an, en données provisoires corrigées des variations saisonnières, a annoncé merdi 14 mai l'Office central de statistique (CSO). Cette forte hausse provient sans douts du relèvement des droits d'accises (taxe sur le tabac et l'elcoo) le 1= avril, début de la nouvelle année fiscale, qui a eu pour effet de majorer l'indice de 0,7 point.

# Monsieur le Président, vous avez Washington en ligne directe.

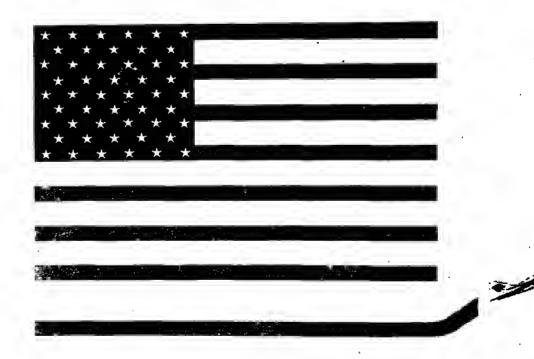

Oui, Monsieur le Président Directeur Général, à partir du 19 mai, chaque jour à 12 h 35, vous pourrez entrer en communication directe avec Washington en prenant le nouveau vol direct de United Airlines, venu s'ajouter à notre Pans-Chicago. Et en plus, Monsieur le Président, étant donné que la grande compagnie américaine a la volonté de faire décoller les affaires internationales, United Airlines peut vous emmener également vers plus de 200 destinations aux Etats-Unis dont Seattle, Los Angeles, San Francisco, New York et Miami... Alors, dès que vos affaires vous appellent dans nos Etats, pensez United! Avec encore 2 lignes: numéro téléphone Paris: 48.97.82.82, numéro vert: 05.01.91.38, appel gratuit.



PARIS CDG 1 - WASHINGTON TOUS LES JOURS EN VOL DIRECT.



Le Monde • Jeudi 16 mai 1991 37

### CHARLES

S. Marie

And promit were the early

徐惠 繁 计磁压 。

Haple 19

The state of the s

ESOLPOPECT: B

古海海 新安安山山 東京東 产品100年

THE PROPERTY OF

**拉带 (图4.4.5**) THE POPULATION OF THE PARTY OF

THE SER. 47 HOLES market and a gradient and a

Marie and the second second second

# igne directe.

## ÉCONOMIE

## La France est « trop frileuse » à l'égard des émigrants des pays de l'Est

nous déclare le démographe Jean-Claude Chesnais

Doit-on redouter l'arrivée en Europe occidentale et notamment en France d'une vague d'immigrants en provenance des pays de l'Est? L'afflux de visiteura polonais en Allemagne (200 000 par semeine) depuis la suppression des visas d'entrée, au début d'avril, accroît les craintes. M. Jean-Claude Chesnais, chercheur à l'Institut national d'études démographiques, invite à plus de prudence.

« Avec les difficultés économi-ques dans les pays de l'Est, notamment en URSS, doit-on a'attendre à une forte émigra-tion vers l'Overs?

- L'émigration dépend à la fois - L'émigration dépend à la fois de la pression démographique, de la situation économique et de l'évolution politique, sans parler de l'attitude des pays «récepteurs». Or les situations sont très différentes selon les pays. En Tchécoslovaquie et en Hongrie, depuis la guerre, l'émigration n'a atteint une certaine importance qu'à l'occasion de périodes de crise historique : le départ de Tchécoslovaquie de 1,5 million d'Allemands des Sudètes après la deuxième guerre Sudètes après la deuxième guerre mondiale, celui de 200 000 Tehèques après l'iotervention soviétique de 1968 dans ce pays, on l'exil de 200 000 Hongrois après la révolte de 1956 et sa répression. Aujourd'hui, ces deux pays, avec les plus bas taux de fécondité à l'Est, n'ont pas de « surplus » démographique. La Bulgarie o'a pas non plus de tradition d'émigration : les seuls départs importants depuis la guerre out coocerné la minorité d'origine rurque.

- Ce n'est pas le cas de la Roumanie ni de la Pologne... - En effet. Ce sont les deux pays les plus peuplés de l'Europe orien-tale (23 et 38 millions d'habitants respectivement) et ceux dont la population augmente le plus vite. En Roumanie, les incertitudes – le changement politique n'a pas donné les effets escomptés – peuveot faire apparaître l'émigration comme une solution poor certains individus, en particulier les intellectuels. On peut s'attendre à plusieurs dizaines de muliers départs par an dans les prochaines années: il y eo a en près de 200 000 en 1990 – contre 300 000 au total de 1966 à 1989, – et les Roumains arrivent anjourd'hui en tête des demandeurs d'asile, en France comme en Autriche et en

» En Pologne, les migrations ont été plus fortes encore. Oo a pu évaluer le nombre de départs à plus de 700 000 entre 1950 et 1974 et à plus de 1 million de 1980 à 1989. On trouve une «diaspora» polo-naise importante en France, certes, mais aussi en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis. Or la Pologne a conservé une forte fécondité et se trouve aujourd'hui avec une population agricole excedentaire, Déjà, on a vu apparatire une émigration plus ou moins clandestine dans les pays voisins: Alle-magne orientale, Tchécoslovaquie. Un chiffre de 100 000 départs par an, voire davantage, sclon l'évolu-tion intérieure, pendant la prochaine décennie - soit autaot qu'au cours des années 80 - ne paraît pas invraisemblable.

### En URSS, les minorités seulement

Ou'en est-il de l'URSS ? Les Soviétiques n'ont pas hésité à exercer un chantage à l'émigra-tion si on ne les aidait pas.

- Ce chantage est-il crédible ? On a lancé des chiffres fous - 700 000, a lancé des chiffres fous - 700 000, voire 1,5 millions ou 2 millions d'émigrants par au, - en multipliant les départs d'aunée en année, sans aucune base sérieuse. En fait, les responsables soviétiques sont divisés. Certains unt elairement dit qu'ils ne prendraient pas le risque de laisser sortir les personnes qualifiées. Contrairement aux autres pays, l'IRSS maintient une striete surl'URSS maintient une striete surveillance de ses frootières par le KGB et les visas de sortie restent toujours chichement accordés. Les senies exceptioos, aujourd'hui comme par le passé, négociées puur des raisons de politique ctrangère, concernent - outre des cas particuliers d'intellectuels - des

minorités: juifs, Arménieus, Allo-mands... C'est aussi parmi ces populatinns que l'un trouvera à la fois une traditinn de mubilité et

des candidats au départ. » La plus importante de ces minorités est formée par les Alle-mands: 1,8 million. Cent mille unt déjà regagné l'Allemagne en 1989, 145 000 en 1990. Viennent ensuite les juifs: 1,2 million environ, mais ce chiffre aussi va diminuer rapidement avec les récents accords entre Israël et l'URSS permettant la sortie de 200 000 juis par an. Pour les Arméniens, le problème de l'émigratinn peut se poser sur-tout pour ceux qui vivent en Azer-baïdjan nu en Oéorgie, mais la République d'Arménie voisine peut en attirer beaucoup. Mais il y a aussi 300 000 Grecs Pontiens susceptibles de partir en Grèce.

» On peut certes y ajouter les Baltes, voire les Ukrainiens, les Muldaves. Mais cela reléve largement de scénarios entastronhes envisageant une véritable implo-sion de l'Unina soviétique. On peut s'attendre plutôt à une redistribution de la population à l'inté-rieur de l'URSS qu'à une fuite vers l'extérieur. Le territoire soviétique est immense et ne manque pas de

### les quotas

- Cels fait déjà un total important d'amigrants poten-

- Sans doute, mais il faut voir à la fois les nombres et les destioa-tions probables. Les émigrants d'origine allemande, en Europe de l'Est comme en URSS, vont sans doute continuer à se diriger vers l'Allemagne, qui en a déjà accueilli 2 millions cotre 1950 et 1989, doot près de la moitié au coors des années 80. Passées les difficultés actuelles de l'unification, l'Allemagne continuera à les accueillir, car aujourd'hui ce soot des «classes creuses» qui y arrivent sur le marché du travail.

» Ao rythme actuel, la « diaspora » allemande eo Pologne pourrais en trois à cioq ans être regroupée sur la terre de ses ancetres, et celle d'Union soviétique eo une donzaine d'années. Les juifs soviétiques vont presque tous vers Israel et les Etats-Uois. Quant aux Polonais, ils iront partout : en aux Poissais, ils invot partout : en Afrique du Sud, en Australie, au Canada – toujours demandeurs de main-d'œuvre – ou aux Etats-Unis, qui aeceptent les candidats eo fonction de leurs qualification ou de leurs attaches familiales sur place, aussi hien qu'en Europe occidentale. Les Roumains aussi se disperseront. Les 30 000 Armé-niens partis en 1990 se sont instal-lés surtout aux Etats-Unis (en Californie). On peut le regretter.

- Vous souhaiteriez qu'il y ait deventage d'immigrants de l'Est en France?

- Certainement. La France a une politique trop frileuse, préoccupée uniquement de bloquer les frontières, dans la mesure où e'est pos-sible. Elle subit l'immigration, elle ne cherche pas à l'orienter. En 1990, 5 000 juifs russes se sont installés en Allemagne, aucun en France. C'est dommage: il s'agit de gens ayant souvent un niveau de formatinn élevé. Il n'y a pas de raison de laisser le munopole de l'accueil à deux nu trois pays:
Israël, Etats-Unis, Allemagne. La
position française est particulièrement étrange dans le cas des Armèniens, car la première communauté
arménienne hors d'URSS se trouve en France, nu pour les Roumains, qui parlent une langue romane et

sont souvent francophones. » On ne peut pas commander les w On ae peut pas commander les migrations, mais on peut adresser des signaux. La politique des quotas, souvent critiquée, peut servir à cela. On peut dire qui on accepterait d'accueillir, à quelles conditions et comhien, et pas seulement dans les cas d'urgence, comme on l'a fait jusqu'ici pour les boat people ou les Libanais. Cela finit par avoir un effet. Il faut avoir une politique aetive d'immigration, politique active d'immigration, plutôt que de laisser fonctinner seuls les réseaux clandestins, ou les demandes d'asile, et d'accueillir les plus chanceux ou les plus débrouil-lards...»

Propos recueillis par GUY HERZLICH

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Le Monde

**DES LIVRES** 

n L'Albanie s'intéresse à la BERD. - M. Jacques Attali, président de la Banque européenne pour la reconstruction et le déve-loppement (BERO), a rencontré lundi 13 mai à Londres le premier ministre alhanais, M. Fatos Nano, et le ministre des affaires étrangères. M. Muhamet Kapilani, alin de discuter d'une adhésion éventuelle de la République d'Albanie à

## LA CONFIANCE PARTAGÉE

AVIS FINANCIERS DES SOCIÈTÉS

1<sup>re</sup> vague de notation de SICAV en France par Standard & Poor's - ADEF:

14 SICAV ont obtenu un AAA, meilleure note qui certifie la qualité de gestion de ces SICAV et la sécurité apportée par le dépositaire.

Pour 5 de ces SICAV, la Caisse des dépôts et consignations, ou l'une de ses filiales, exerce la fonction de dépositaire.

|               | General   | Огрозиит                                      | Performance  <br>depuis le 17-04-00 | îndicaeur<br>de risque | Monagan |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| FONSICAV      | CDC Tosor |                                               | +9.97                               | 0,09-2                 | AAA m   |
| HLM MONETAIRE | CDC Tassy | Cagse des dépôts et consignations             | +9.69                               | 0,09"                  | AAA m   |
| LATTIUDE      | FOGEPOSTE |                                               | +9,39                               | 0.08                   | AAA m   |
| POSTE GESTION | SOGEPOSTE |                                               | +9,83                               | 0.09.5                 | AAA m   |
| TRESOR-REAL   | Tüf       | 1704 Franci Casse des deptis et consignations | +9,49                               | 0.09                   | AAA m   |

Source EUROPERFURMANCE

(1) au 26-04/91 (2) sur 1 an



### CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

. La qualité de la signature \_

## Souhaitant élargir la diffusion du titre elf aquitaine,

LA SNEA PROJETTE UNE AUGMENIATION DE CAPITAL FRANÇAISE ET INTERNATIONALE

ET A DEMANDÉ SON ADMISSION À LA COTE DU NEW YORK STOCK EXCHANGE

LA SOCIÉTÉ NATIONALE ELF AQUITAINE a demandé son admission à la Cote du New York Stock Exchange, et envisage de procéder simultanément à une augmentation de capital portant sur environ 7,5 millions d'actions nouvelles.

Cette opération vise à développer la diffusion du titre ELF AQUITAINE en lui ouvrant un nouveau marché significatif aux Etats-Unis. Elle s'adressera également aux actionnaires traditionnels d'ELF AQUITAINE, en France et en Europe. Les fonds ainsi obtenus complèteront le financement d'un programme d'investissement soutenu.

Afin d'assurer un placement simultané des actions nouvelles sur les marchés américain, français et international, cette émission ne comportera pas de droit preférentiel de souscription ni de délai de priorité. Elle sera précédée d'une campagne d'information,

Les caractéristiques définitives des acrions nouvelles, et en particulier le prix d'émission, seront arrêtées par le Conseil d'Administration de la S.N.E.A. qui devrait se réunir à cet effet le 10 juin prochain. La période de souscription se déroulerait du 11 juin au 13 juin inclus, sur les trois marchés et ne pourra être close par anticipation. Les actions nouvelles seront créées avec jouissance du 1er Janvier 1991.

La date de lancement de l'émission étant fonction des conditions générales du marché, le calendrier ci-dessus pourra, le cas échéant, étre décalé.

Le placement sera assuré simultanément dans les trois zones par des groupes de banques respectivement dirigées par :

- La BANQUE NATIONALE DE PARIS pour la tranche française, - PARIBAS Limited pour la tranche internationale,

- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Limited pour la trunche américaine.

Le nom des banques composant le syndicat de placement de la tranche française, sous la direction de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, chef de file, et de la BANQUE PARIBAS, co-chef de file, sera porté à la connaissance du public ultérieurement.

La coordination globale du placement sera assurée par PARIBAS et GOLDMAN SACHS.

Le prix d'émission des actions nouvelles dépendra des conditions de marché au moment du lancement de l'émission et sera en tout état de cause, conformément à la Loi, au moins égal à la moyenne des cours de l'action constatés pendant 20 jours consécutifs choisis parmi les 40 précédant le jour du début de l'émission, après correction de cette moyenne pour tenir compte de la différence des dates de jouissance. 🛮

Ces actions scront admises à la Core Officielle de la Bourse de Paris après la réalisation de l'opération, étant précisé qu'elles feront l'objet de négociations sous forme de promesses d'actions des la clôture du placement. Elles feront également l'objet d'une demande d'admission aux Bourses de Bruxelles, Luxembourg, Düsseldorf, Francfort, Bâle, Genève et Zurich.

Les actions de la société réservées aux placements français et international ne sont pas offertes et ne pourront pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis sous réserve de certaines exceptions.

Un document de référence, comprenant notamment le rapport d'activité et les renseignements financiers, a été enregistré sous le numéro R 91-003 auprès de la Commission des Opérations de Bourse le 16 avril 1991 et est tenu à la disposition du public. Préalablement à l'ouverture du placement, une note d'information sera soumise au visa de la Commission des Opérations de Bourse; cette note sera publiée dans la presse.

Pour toute information sur la Société

N° VERT: 05.01.10.11 MINITEL: 38 16 CLIFF

## elf aquitaine

La Commission des Opérations de Bourse active l'attention du public sur le fait qu'aucune sousenpuon ou réservation de souscription ne pourra être effectuée tant que les modalités précises de cette émission n'autont pas fait l'objet d'une note d'opération complémentaire, visée par la Commission et publice dans la presse.

Le Monde

nternational

## le telecommunications, évoluez à la

Dans le cadre de son développement d'apparager, Alcatel CIT crèe des Joint Venture avec des groupes industriels en Asie; en Apparique du Sud, en Afrique, en Europe de l'Est...Ces fitiales ont pour activité à production, l'ingénierie, la formation et l'installation de centraux téléphoniques de la gamme E10. Assurant le mandat de gestion, Alcatel CIT recherche pour chacune de ces filiales un :

### RESPONSABLE FINANCIER

Diplôme d'une grande école de cammerce (HEC, ESSEC...) ou d'une école d'ingénieur, vaus avez ocquis une expérience similaire de plusieurs années. Responsable et autonome, vaus menerez à bien la mise en place des services financiers, des procédures comptables (comptabilité analytique), du contrôle de gestion, du service paye, de la gestion de la trèsorerie, de la gestion financière des contrats. Pour ces postes, l'anglais est indispensable, l'espagnal souhoitable. D'outres langues



Merci d'adresser votre candidature sous référence RFM5 à Christine CAPELLE-GRENIE, Alcatel CIT - 10, rue Latécoère - 78141 VELIZY Cedex.

W E ARE OCÉ GRAPHICS, DIVI-SION OF THE OCÉ GROUP, A WORLDWIDE LEADER IN COPYLNG AND PRINTING TECHNOLOGIES. **OUR BUSINESS: COMPUTER GRA-**PHICS PERIPHERALS. FOR OVER 30 YEARS, FIRST UNDER THE BENSON NAME, WE HAVE DEVELOPED AND PRODUCED A COMPLETE RANGE OF PLOTTERS, PRINTERS AND DIGI-

**OUR ORGANIZATION: 950 PEOPLE** 15 SUBSIDIARIES WORLDWIDE, 2 PARIS AND THE SILICON VALLEY. A MODERN "CLASS A" FACTORY IN GUÉRANDE - LA BAULE.

OUR STYLE: ACTIVE AND DIRECT. IN A FAST GROWING MARKET. WE BELIEVE IN CHALLENGING OBJEC-TIVES, "OPEN DOOR" MANAGEMENT. INTEGRATION, MOBILITY AND PRO-MOTION FROM WITHIN.

IN FRANCE, EUROPE AND THE U.S., YOU WILL PLOT A FUTURE THAT FITS YOUR TALENTS.



### Corporate and Press

Communications Main responsibilities include building our press relations at the international level, generating and monitoring press releases and articles in our fast

and public relations. You will implement our corporate image managing the employees' internal publications and assist our foreign subsidiaries.

technological environment, organising press events

Bilingual in french and english, good writing skills and knowledge of desktop publishing on the Macintosh are a must

A Grande Ecole degree with Marketing background, completed if possible by an experience of communication in a B. to B. environment, will make you the perfect match for this energic, creative and hands-on

YOU WILL HAVE A PROMISING FUTURE WITH US. SEND YOUR RESUME, IN BOTH ENGLISH AND FRENCH, TO FRANCIS CAIRE, OCE GRAPHICS, 1, RUE JEAN LEMOINE, 94003 CRETEIL CEDEX



Plot your future with us

Océ Graphics



NRC M HANDELSBLAD LE SOIR & Monde Süddeuische Zeitung : 7) BERLINGSKE TIDENDE THE IRISH TIMES

# Jeunes Diplômés, Acquérir

Un Savoir

Faire

International

Dans Les Services

Financiers.

La COMPAGNIE BANCAIRE est le premier groupe européen spécialisé dans les services financiers. La direction internationale de sa fittale CETELEM, établissement de crédit destiné aux particuliers, crée une équipe multinationale de jeunes cadres pour accompagner son expansion dans différents pays européens (Belgique, Italie, Espagne, Pays- Bas, France). Si vous êtes Espagnol ou Belge parlant Flamand, afin de bien apprébender notre culture, nos produits et nos projets, vous travaillerez d'abord en France pendant 18 mois environ. Durant cette période, rous apprendrez à connaître nos réseaux de distribution, réaliserez des études marketing, approfondirez vos connaissances techniques. Par ailleurs, vous vous formerez à la planification et au contrôle de gestion ; en un mot, vous aurez la possibilité d'acquérir un réritable savoir-faire. Vous évoluerez ensuite en prenant des responsabilités d'encadrement dans une filiale de votre pays d'origine. Bien entendu, un état d'esprit "européen" et la maîtrise de la langue française sont indispensables pour réussir dans ces fonctions. Merci d'adresser

votre lettre de candidature accompagnée

5 Av<mark>enue Kléber - 751 16 PARIS - FRANCE</mark>

d'un CV sous résérence 940

Béatrice PLANTUREUX - Service Recrutement - COMPAGNIE BANCAIRE



Les GROUPE EUROPÉEN SPÉCIALISÉ DANS LES SERVICES FINANCIERS

## Travailler pour les droits de l'homme

### Chef du Département de la Presse et des Publications

Traitement annuel: 22,290 livres sterling

Amnesty International (AI) est un mouvement bénévole composé de plus d'un milition de personnes dans le monde entier qui font campagne pour obtenir la libération des prisonniers d'opinion, un jugement équitable pour les prisonniers politiques et l'abolition de la torture et de la peine de mort.

er à ce qu'Al garde sa réputation de mou fournit des Informations exactes sur les violations des droits de l'homme partout dans le monde et fait campagne pour y mettre fin. À la tête d'un département de 30 employés au Secrétariat international à Londres, vous dirigerez le programme d'information, publié en plusieurs langues, et coordonnerez un réseau international de spécialistes de la presse et de la publication.

Vous devez avoir acquis une expérience considérable des relations publiques en tant que cadre, et avoir travaillé avec des personnes de différentes cultures et au sein d'organisations bénévoles. Vous devez être capable d'élaborer et de donner suite à une stratégie d'information internationale, multiculturelle et pluritingue et de fournir les éléments de basé et de soutien aux campagnes auxquelles participeront les membres d'Al. Vous devez faire preuve de diplomatie et être capable de communiquer à tous les niveaux. Il est essentiel que vous ayez une connaissance de la gestion d'entreprise et des compétences en la matière. Vous devez parler couramment l'anglais et être disponible pour voyager. La connaissance de l'arabe, de l'espagnol ou du français est souhaitable.

Date limite pour la réception des candidatures: 24 juin 1991.



Le CNFTP orientera la politique sectorielle, pro-mouvra et financera des activités de formation. Placé auprès du Directeur-Exécutif du CNFTP, le conseller aidera à: orienter la stratégie, animer et promouvoir les activités du CNFTP, et au fonctionnement du secrétariat-exécutif.

Lieu d'affectation: Antanananvo, au CNFTP. Engagement de deux ans renouvelables, dès

Qualifications et expérience: Diplôme univer-sitaire de haut niveau (ingénieur, économie, ges-tion). Expérience professionnelle d'au moins 15 ans dans la formation et de son administration, ans dans la tormation et de son administration, ainsi en gestion (de preférence dans l'entre-prise), organisation, développement économi-que. Maîtrise excéllente du français. Expérience professionnelle en Afrique souhaitable. Infor-mation: Mr. Luis Olivares, Chief Recruitment, World Bank, 66 Avenue d'Iéna 75116, Paris, France, ou Directeur, Bureau Projet Education, BP 331, Antananarivo, Fax 292-13. Candidatures devraient parvenir au Bureau Project Education devraient parvenir au Bureau Project Education au plus tard le 28 juin, 1991.

عِكنا من الإصل

Corporate

Transfer was a con-

100

2 m

A Company of the

Communication

Ode Graph

•

a a drotte de l'hom

Tenent de la Presse

des Publications

Action of the con-Marine Marine San Committee of the Commi

rional

partiellement par l'IDA, cherche un planificateur/économiste de l'éducation, comme conseller technique auprès du Comité de Stratégie Sectorielle (CSS), établi sous le projet. Lieu d'affectation: Kinshasa— au MEPSP. Le CSS fonctionne sous la double tutelle du MEPSP et du ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. L'engagement sera de deux ans renouvelables, et peut prendre effet

dès Août 1991. Qualifications et expérience: Diplôme universitaire de preférence en sciences économiques, de niveau doctorat ou équivalent, spécialisation en économie de l'éducation et/ou finances publiques. Expérience d'au moins 5 ans en planification de l'éducation, et en analyse des dépenses publiques. Maîtrise des techniques quantitatives, statistiques et informatiques. Devra faire preuve des capacités à intégrer les stratégles du secteur éducatif aux données macro-économiques. Maîtrise excéllente du français requise. Expérience professionnelle en

Afrique très souhaitable. Date limite dépôt de candidatures: 28 juin 1991. Information et énvoi de candidatures: Mr. Luis Oivares, Chief Recruitment, World Bank, Paris, 66 Avenue d'Iéna, 75116 Paris, France.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES organise une sélection de candidatures pour la constitution de listes de réserve, en une de l'engagement d'un nombre limité d'adents tranporaires trègime contractuell de très haut niveau dans les domaines scientifiques et techniques indiqués ch-

### AGENTS SCIENTIFIQUES PRINCIPAUX carrière A4 - (COM/R/A/72)

(COM/R/A/72-11 : Chiante (COM/R/A/72-25 : Physique (COM/R/A/72-25 : Sciences des matériaux (COM/R/A/72-25 : Indomatique (Scientifique), i Ingénierie bilectronique, mécanique, pérèe civil, etc.) (COM/R/A/72-25 : Informatique (Scientifique), mathématiques (COM/R/A/72-25 : Sciences de la mathématiques (COM/R/A/72-25 : Sciences de la vereinde (Terre lagriculture, péche, pièclection, etc.) (COM/R/A/72-25 : Management de programmes de recherche et geston de leur exécution en baloratoire (COM/R/A/72-25 : Fusion (COM/R/A/72-10); Technologie de l'information (TECC)

rications (TLT) confirentes discipares pusares de recherche communantament à haut pluest de programmes de recherche communantament à haut pluest de programmes de recherche communantament de la communa de la communa

Lacues : plantagement, a runt, constant de programmes de recreterent commissantante, commissant : on present universitaire sanctionnée partandiplone. Expérience professionnelle: 15 aus d'expérience cumulés aix les domains de la recherche. COMMINGO (ENERALES: Contrats des la recherche. COMMINGO (ENERALES: Contrats de la recherche. COMMINGO (ENERALES: Contrats de contrats della de la recherche et de la recherche de la Commissant de la recherche profession en la recherche de la Commissant de la co

et signe; copie uns uspunites et autors proces autors perces autors de l'Archestus sont remplées. C-dessus sont remplés. La candidatura des fonctionnaires auprès des institutions Européennes n'est pas recevable. La Commission met en ocuvre, en faveur de son personnel, une politique d'égalité des chances entres les femin

ASSOCIATION DES RÉGIONS EUROPÉENNES DE TRADITION INDUSTRIELLE

### RETI recherche son Directeur BRUXELLES 40-50,000 ECU

Responsable du bureau, vous devrez développer les liens avec les institutions européennes et les politiques menées par RETI en parfaite concertation avec les régions adhérentes.

Vous avez plus de 35 ans, vous maitrisez au moins deux langues vous avez plus de 33 ans, vous maiorisez au moins deux langues communautaires et vous avez déje occupé un poste à responsabilité dans une institution publique.

Envoyez curriculum vitae à RETI

FAX: 32/2/230/27/12 (Bruxelies)

Pour tout renseignement supplementaire vous adresser au Secrétariat RETI Tel: 32/2 230 91 07.

- In the framework of the projects of Technical Assistance for the Enterprise Restructuring and Privatisation in Bulgaria, financed by the Commission of the European Communities, European firm is looking for:
- a Senior Adviser and
- a Lead Adviser (15 months each one) able :
- to develop good working reletionship et the highest levels to define a strategy and to formulate policies with the Ministry in the field of the Restructuring and Privatisation
- a Resident Adviser (24 months) with experience in enterprise
- a Financial Administrator (24 months) with experience in tendering and contracting procedures, and general
- Fluency in English is required. Knowledge of Bulgarian and

french will be considered an advantage.

C.V. must be received at latest by May 22nd 1991 at Fax No. + 32.2.7599473.

## LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

organice une sélection de condicioleres pour la constitution de listes de réserve en vue de l'expagement d'un nombre limité d'opents temporaints (régime controctue) de hout niveau dons les domaines scientifiques et techniques indiques cidessous. Ces listes permetront, le cox échicant, de recruter le personnel citargé de la mise en centre de ces programmes de recherche.

CONTRIANTS - 1): Sciences Hohering - 18/A5 - (COMBRIANTS)

[CONNRIANTS - 1]: Sciences Hohering - 18/A5 - (COMBRIANTS)

[Consider - 18/A5 - (COMBRIANTS - COMBRIANTS - CO

conditions generales.

Contrais les commentes de la recherche, dans la discipline choisée ou dans la gestion de cette discipline.

Contrais les commentes de commentes de la recherche sont exclusivement de la recherche sont exclusivement de la commente de Commente de la Commen

MÉDECINS DE SANTÉ PUBLICIUE GESTIONNAIRES ÉCONOMISTES

Exp. de terrein souhaitée. Adres. CV à AEDES 6, r. St-Sebin, 75011 Paris

634 000 LECTEURS CADRES SUPÉRIEURS, le Monde est la première source d'information des cadres supérieurs.

Le Monde

(IPSOS 90)

### INSTITUT DE FORMATION à DIJON recrute

### SON DIRECTEUR

- Promouvoir suprès des entreprises la formation professionnelle
   Gérer et srimer le Centre sinsi que l'équipe de formateurs
   Développer de nouveeux produits et méthodes
- PROFIL:
  Le candidat H/F eura une bonne connaissance de l'entreprise, ainsi qu'une expérience des dispositifs de formations professionnelles.
  Il aura aussi une pratique de la gestion financière, commerciale et
  - viron, de formation ingénieur et manager avant tout 1, rue Legouz-Gerland - BP 1489 - 21053 DIJON CEDEX

## LA VILLE DU

BLANC-AMESNIL (47 000 habitants) Seine-Saint-Denis) recherche pour le Service municipa de la jeunesse Été Joures

DES ANIMATEURS DE QUARTIER

pour la période
des vesences scoleires
d'été 1991
DISPONIBLES
DU 1= JUILLET
AU 15 SEPTEMBRE
chargés de l'admation
en direction

des jounes de 16 à 25 ans en milleu ouvert ; encadrement de soio courts et week-ends. Niveau BAFD ou en cours/BEATEP Expérience similaire souheités.

23 ans minimum. Permis de conduire indispensable. indispensable.
Adresser CV, secompage
d'une lottre motivés à :
M. to Maire
Piace Gabriel-Péri
93 156 LE BLANC-MESNIL

OOCUMENTALISTE

(H. ou F.)

Sonns connaissance des problèmes économiques (via des sociétée) ou secteur communication (Presse, publicité) souhainée.
Dépositiement des journaux.
Dectylographie. Envoyer CV + photo à SGP - PA nº 2378 13, sv. de l'Opéra 75001 Paris

Constructeur ligne de conditionnement heute technologie, filiale leader agroellmentaire

egroelmentaire français controle : CONTROLEUR DE GESTION Haut niveati.
Expérience nécessaire comptabilité analytique et contrôle de géstion industrie.

et controle us passente la controle us passente la colta et établissements enalogiques des davis. Siveleppement de carrière controle gestion ensemble de la societa. Perspective direction financière.

Discrition assure.
Adresser CV + photo
en pricisant is ref. 78168.
BLEU 17, rue Lebel.
94307 VINCENNES Codex

### DEMANDES D'EMPLOIS L'AGENDA

Femme quarantaine
COMPTABLE 9

Iconnelessace microinformetiquel, recherche
poste à contrat durée déterminée juin/juillet sur Paris
et/ou proche beni, cuest.
Egrire sous nº 6064.

LE MONDE PUBLICITÉ
5, rue de Montressury. Bibliophilie

A vendre Dictionneires FUREMÈRE, éd. Slatkina, re-llés cuir, rétripression de l'éd. 1690, navis. 43-36-45-11 5, rue de Monttessuy. 75008 Paris, qui transme Agrégotiva de lettres modernes, lic. Italien, dipl. Ecola du Louvre, cherche poste ensaignante pour ren-trée 1881. Peris, procha berl. T. 43-36-45-11. Bijoux

BIJOUX BRILLANTS Le plus formideble chob, « qui des affeires exceptionnelles », durit le guide « Paris pas cher », tous bipux or, toutes piernes précleuses, affances, bagues, argenterie. LF. études sup. sc. hum., ell., angl., Italien, exp., plume de talant, créativité, rigueur, qual. relat., propose collaboration. 43-74-68-01

Journalists (F) 10 s. d'expér-racio, TV et presse écrite, spécialisée de les accteurs société et économie rach poste fixe ou intervention en pigiste (France ou étranger) Tél. 45-75-01-75

Journaliste expérimentée charche posta Rédacteur. Libre de suite. 40-09-85-72

TECHNICO-CO M MERCIAL TRANSPORTS INTERNATIONALIX cherche situme. Nica (Cannell, dorine HAVAS REGES 7, run de Thouron 06 130 GRASSE Nº 8790.

TROP cherche TROP

Farme du monde e.
40 ens. 15 ens exp. Int.,
polygiotte, polyvelente, trop
dynamique, trop motivée,
trop gale, trop tout.,
cherche perron correspondent Paris ou étranger.
Ecrire sous re 8301
LE MONDE PUBLICITÉ
5, rue de Monttessuy
75007 Paris

PERRONO OPÉRA LF. Bac + 5, Socie ; Sc. Po + LEA, ch. poste tt domains. TGL 43-22-16-51 Angle bid des trailers
4. Chaussée d'Ansin
ACHAT-ÉCHANGE BLOUX,
magsain à l'ETORE
37. avenue Victor-Hugo.
Autre grand choix. JURISTE FISCALISTE Step. (17 ans), drokt des stfeires, droit et fiscalité parrime niel: gastion de sociétée et OPCVM angl. dipl. Dauphins + Assas. ch. posts à responsabilités. 45-84-10-97

Vacances

Tourisme Loisirs

Oriscoil House Hotel, 200 chambres indiv., 130 livres sterl. par sern., bonne cusine. Rers.: 172. New Kent Road, London SE1 4YT, G.B. 19-44-71-703-4175. Loue soft MAS VALICIUSE 8 pers., 4 000 F per sem. Tél. (15) 90-62-05-67 Château dominant rivière dans gd perte boisé, partie indépandante à louer. Gd standing, 300 km Peris. Tél. (15) 54-47-06-12 CENTRALIEN, 32 arus, exp. en menagement, marketing, organisation en France, USA, Japon, ch. poste è responsabilité de entre, taille moyenne. Ecrire sous n° 8302

LE MONDE PUBLICITÉ 5, rue de Montressuy 75007 Paris

Dans le cas d'une aupouce domiciliée au « Monde Publicité ., il est impératif de faire figurer la référence sur votre enveloppe, afin de transmettre votre dossier dans les meil-

jeurs délais.

### IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Une chance offerte aux esprits créatifs



Dens Asschenvorstadt, rue commerçante enimée et riche d'evenir à Bâle

doit se créer un centre commerciel eu cachet perticulier. En colleboration evec des détaillants à le personnelité marquente, eyant le goût d'entreprendre, nous souheitons réeliser un projet original. Ce pourrait être

- le premier drugstore de Bâle
- un centre de qualité consacré è le mode un centre d'ameublement au cachet particulier

Le quartier, l'excellente situation ainsi que des conditions de bail intéressantes gerentissent de fortes chances de succès.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas e nous contacter è l'edresse suivante:

F. Hoffmann-La Roche SA, caiase de retraite Département Immobilier, Monsieur H. Giger Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Bâle Tél.: 19~4161-5884432, télécopie 19~4161-5887166

# \* VENTES/LOCATIONS : 5.23

2 500 m2 activité/stockage, 1 000 m2 bureaux. Loyer
MAUBEUGE (75009)
A vendre, 185 m2 de bureaux au 1er étaguBENARD (75014)
A vendre, 285 m2 de bureaux.
BANLEUE EST DE PARIS
BANLEUE EST DE PARIS
CONTROL (1990)

odre, proche francilicane, immembe indépendant 4 500 m2 bureaux neuts,
OUARTIER EUROPE
, vendre, local commercial de 350 m2 indépendant R + 2 sur sous-sol.
Entièrement génové.

### FONCIA ENTREPRISE 3 rue de Stockholm 75008 PARIS (1) 42.94.25.27

### LOCAPARIS MEMILLA 176 ev. Charles de Gaulle

PARIS 3

62 rue Beoubourg SUPERSE IMMEUBLE DE BUREAUX REFAIT A NEUF 3.400 M

BUREAUX 3.000 M2 COMMERCE 400 M

PARKINGS 47.20.29.59 1 rue de Boccodor Paris 8è 47.23.61.25

DANS BEL IMMEUBLE

RECENT RENOVE 3.600 M' OIVISION POSSIBLE

PAR ETAGE

bureaux bureaux

## 1250 m<sup>2</sup> BUREAUX

modernes A LOUER DIVISIBLES direct propriétaire

Rue PARADIS Paris 10° Rue D'HAUTEVILLE Tél. (1) 45 01 99 62

Locations

A PARTIR DE 50 F HT/mois Votre ADRESSE COMMERCIALE PARIS 1°, 8°, 9°, 12°, 16°, 17°, LOCATION DE BUREAUX, INTERDOM, 43-40-31-45

VOTRE SEGE SOCIAL **DOMICHIATIONS** SARL - RC - RM
Constitution de sociétés.
Démarches et la services.
Permanences téléphoniques

43-55-17-50

locaux commerciaux Mure ciaux neufs 524 m². 5 400 000 TTC locateire. Instal. Loyer 640 400 TTC. T&l.: 64-88-69-48

fonds

de commerce

à ROYAN (17), rue principale 144 m², fibre de suite. Bell neuf. 800 000 f. Tél. : (18) 46-38-64-24.

PAROS 20° PYRÈNEES AVRON 64, 1. des Maratchers, 745 m² ocial et industriels. Emprés volt. monte-charge. Direct pptaire. 45-79-68-50

locaux

industriels

Ventes

VENDRE PAS-OE-PORTE
ROYAN (17), rue principele144 m², Ribra de suiteBeil neuf. 800 000 F.
Tel.: (18) 48-38-84-24.

# Le Monde

## SÉLECTION IMMOBILIÈRE

appartements ventes appartements ventes NEUBLY, bd du Châteeu. Dans belle résid. caime, verd., 131 m². Liv. double, 2 chòres, 2 beins, cuis., office, dressing. Grand belcon. Terrasses 30 m². 2 boxes. ASM : 48-24-63-65. A pertir de 20 h : 42-40-35-94. SUPERISE 5/6 P., 140 m² Triple séjour 53 m², 2 beine, double perk., vue sur grand jardin, 4 490 000 F. SEFECO, 45-66-43-43. 2° arrdt 7° arrdt 11° arrdt 18° arrdt PRES BOURSE 9 al app1 150 m², gde récept, post, prof. litérale. 5 800 000 F. ABIC, 47-22-44-64. NATION MARCADET EXCEPTION Besu 2 poss, cuis., wc, dou-cho, rafalt neuf. Faibles cherges, 459 000 F. Crédit, 43-70-04-64. immeuble ravalé, esc., 2 poss, entrés, cue., s. d. b., wc, cave. 639 000 F. Crédt, 48-04-08-80. LES STUDIOS TIMILE 6 Une sélection des meilleux affaires per SEFECO RIVE GAUCHE 80, rus de Sèvres, 7° 45-68-43-43. **BEAU 4 PIÈCES** BASTELE. Volume /kumière. ATELER D'ARTISTE . Duplex 150 m² + laggis. Park. kmm. caractère. 4 400 000 F. 42-78-68-56 ORDENER près 5" ét. asc., stp. imm. p. d. t., chbra serv. Prof. Ilb. 2 850 000 F. UNE SÉLECTION SEFECO RIVE GAUCHE 45-66-43-43. S poss, bains, asc., occupé 1 pers. A rénover, 500 000 F. 2 poss, bains, asc. Ref. next. 380 000 F. Ca jour et démain 14/18 h. 47, ne Stéphenson. 47-04-58-08. 3° arrdt AV. DE BRETEUIL ARTS-ET-MÉTIERS STUDIO 540 000 F RARE. 6º ét. asc., 5 P., 120 m². Refait nf. superbe vue, parlo arboré, volume, poutra, est. pose, + 40 m². Part. 48-05-88-90 5 poss, tt cft dens imm. p. d. t., ravelé, 3° ét., ssc., interphone, cave. Poss, prof. floérale. 2.280 000 F. 42-71-87-24. 2° 6L, immeuble rénové. SIFECO RIVE GAUCHE 45-68-43-43. BALARIO. Sens vis-à-vis aur jerd., solell, celme, excel. état. 2 chires, jerginères, loggie, cut. éc., box, sécurité. 2 300 000 F, 48-57-49-01 MÉTRO MARX-DORMOY Besu pierre de talle. Besu 2 P. sule., 11 ch. VUE DEGAGEE. 51D 000 F. 48-04-85-85 93 DUROC, rue de Sèvres.
Sup. duplex 119 m², 3 chb.
(pass. 4) + dble living +
terresse, plein sud. 5- 6t. se
sec. Cave. 4 700 000 F, à
saieir. T. 43-45-44-95 ARTS-ET-METIERS

vm. 18\* sibcle, 3-4 post on
uplex, double exposition.

Tribs clair, 1 800 000 F.

42-71-62-79. EXCEPT. Près Opére-Bastille dans ancien relais poetal, SUPERBE 3 P., 80 m² envahi de verdura, de channe et de calme. ASM.: 48-24-63-66. Soir et W.E.: 42-40-35-94. CHARLES-NUCHEL, 2 P. Standing, 48 m² + loggi sur jardin, sud, cakne. 1 550 000 F. T. 46-78-16-05 lrsp. ou 40-63-52-29 (bur.) 19° arrdt GAMBETTA, près métro Pptaire vd 2 pose, cuis, it cft, doie sopo s/nue et cour. Faibles charges, 575 000 F. Crédit, 43-70-04-64. M· ARTS-ET-METIERS AV. DE SEGUR 3/4 P bon plan + serv. pose. 2 200 000 45-57-85-17. Rue Kaller 3/4 P. 62 m². 2- dt Calme, beigné de solei, en duplex, gd living double + 1 chambre + s. d. bains. TGI.: 46-22-03-80 43-59-68-04, poste 22. clar, imm. ancien, s. d'ess. wc. 1 300 000 F. Part. : 43-65-07-93. Beau 4 pose, 8° ft., asc. Bei hum., p. de t., chre serv., profession libérale. Px: 2 BEO COO F. UNE SÉLECTION SIFECO RIVE GAUCHE Tél.: 45-66-43-43, RUE DU BAC Prox. Villetts, standing, 2 P. 3 P., poss. 5 P., prof. shársie. 150 m² + studio de service Parfait état - 43-28-73-14. 12° arrdt MARAIS-ARCHIVES mm. 18° s. appert. de esract, Dhie séj., salon svec cham., 5,50 m sous pistond. Mezzanine, pourres. PARK. 2 400 000 F. 42-71-51-48. 17 500 F le m2 MATION-PRINTEMPS Imm. ravalé, pppaire vend 2 poss. cuis., it oft, 3º ét. sur rue et cour. 859 000 F. Crédit, 43-70-04-64. SOLFERINO Urgent part. 40-36-98-22 MÉTRO CRIMÉE EXCEPT., 2 P, 45 m². Em., cuts., sal. de bains. Feibles charges. 620 000 F, 48-04-84-48 105 m2 - 43-26-73-14. 16° arrdt QUALVOLTAIRE 66gant 160 m², ét. 6evé sec. AUTRES APPTS 250 à 350 m² a/jardin. BURON — 42-36-88-05. 12- METRO DUGOMMIER MUETTE Immeuble royals. BEAU 2 PCES a/rus. Cuisine, salle de bains, wc. Cave. 740 000 créd. 43-27-96-83 4º arrdt tand. 6/7 p. + ser M-BOLIVAR COQUET STUDIO s/plec arborée, 2- étg, 11 confort, PRDX: 310 000 F Créd. pose, 48-04-85-85, CŒUR DU MARAIS R. OE BOURGOGNE Fontency-s-Bols, 300 m RER et bols, stand., celme, vardure, 5 pces, 124 m², Selcons-terf. 28 m², 2 park. 2 600 000 F. 48-73-63-21 Dans hôtel particulier classé cour intérieure pavée dupler 57 m², entitrement rénové, poutres, digicode interphone 1 950 000 F M PICPUS Os imm. ravaló. 1º éc. e/rue Gd 2/3 p. à rénover. Possio caractère, 43-45-37-00. COGEDIM Imm. récent, asc. Chf. cent., 8eau 2 p., tr cft e/jerd. Box 1 250 000 F, 43-45-37-00. 19° PYRÉNÉES krim, briques. STUDIO. Tout conf., 2° ét., poutre Prix : 449 000 F. CRÉDIT, 48-04-08-60. 46-04-13-13 CHAMP-DE-MARS imm, ravalé BEAU STUDIO a rue, cuis... bains, WC, cave, Prix: 649 000 F Créd, poss. 43-27-81-10. Domicile : 42-72-09-47 Bureau : 40-50-99-71. C'EST AUSSI L'ANCIEN. Imm, ravelé, 2 PCES sur rue. Cuis., saile de bris, w.-c. SOLEIL 730 000 F, Crédit possible, 48-04-85-85. JASMIN ILE-ST-LOUIS Pierre ds t. Gd stand, Tripi récept. 3 chbres. Excellen état. Étage élevé. Vue dégagée, Solail. RUE DU BAC RARE
Charme, caractère, imm.
XVIV, anv. 160 m², 3º ét, sa
sac., gde hreur/plaf, ant.,
grand living + 3 chambrus
+ bursau, 2 s.d.b., cuis, à
améneger, 2 dressings
+ cave, travaux à prévoir,
Prix : 7 000 000 F rès NATION, Immeut mètre carré. 42-79-89-43. 20° arrdt ravalé, interphone, Potaire vd 2 P., cuis., tt cit. 3° ét, sur rue et cour. 649 000 F. CREDIT. 43-70-04-64. Beau et grand 5 p., 150 m², cheme de l'ancien impeco, studio service, park, locat, LARTIGUE : 47-05-81-81, COGEDIM **PLACE GAMBETTA** 46-04-13-13 Grand studio, tout confort, a. d. b., wc., outs. asparée, 3 mbres sous plefond, sur the ecour. Très cleir. Nombr., possib, aménagements. 750 000 F. 42-71-87-24, AVENUE DE BRETEIM. Part, vd 2 PCES, s. de bris, 39 m², état neuf, Cuis, inté-grés, 2-ét, sur cour, caline, 1 680 000 F. 42-73-21-45. C'EST AUSSI L'ANCIEN. 13° arrdt TROCADERO Beau 2 pces, clair, calme 4\* 61., esc., refait neuf, 2 300 000 F. ABIC, 47-22-44-64. Province MAISON + JAROIN MARAIS-BASTILLE AV, GAMBETTA. Près Me Potaire vend Z PCES, cuis., tt cft. Obie sopo. sur rue et cour. Frès : 575 000 F. CRÉDIT. 43-70-04-64. Dens hôtel pert, 17º s. superbe 2 P. DUPLEX, Beer ST-FRANÇOIS-XAVIER de t., 6° et det, ét., asc. 7 beeu duples, 5 100 000 F 45-67-01-22 volume entièrement récové. 2 000 000 F. 42-71-62-79. **EXELMANS** Vosqua, Bestille, Sur cour, beeu duplex. Dite liv. 50 m², 3 ch., salle de bos, salle d'eau, 2 w.-c., cuisine éculpée. 3 250 000 f. Tél. PART.; A2-71-54-81. 2 pees, it cft, cale, équip, b inns, briq, et p. d. t. inamph cave, asc., 1 300 000 F. 42-7 1-87-24. MAISON S/TOIT 140 m² + terrasse. 6 000 000, LEGI 45-48-26-25 F3 53 m2 AV. PAUL-DOUMER.
Pptairs vand 7\* 42., sec., solell, grd 2 poss 4 chbre
denfant, refeit,
45-04-24-30. Cane bet impossible 1" étage "Proche m" et commerces. Fables charges. Chauf. ind." 980 000 F T&L 43-60-82-44 ARAGO - PORT ROYAL Dans réald, gdr stand 110 m² sur jardin, 43-31-92-92. 8° arrdt 5° arrdt 8- EUROPE 84AISON 180 m² Rénovée, Jardin, Près 13°, 2 800 000 F. 45-80-87-91 Bol immauble, gardian, 3 pees tout oft. Très cleir, esc., 1 550 000 F. 42-71-61-48. **CENSIER 98 m²** 92 17º arrdt Hauts-de-Seine Demier étage, sec. Vu Chame, 43-36-17-36 Ternes, rénovation de que fré, studio, beins, cuisins aéparée, immeuble refair neuf. 800 000 F. 42-71-62-79. Paris-8\*, rue Boétie, studio 27 m³, dans imm, stand., 1 pce, s. d. b., kitch., wc, chsuff, ind. élect. 2 ét. aves sc.. charg, peu élevées. Bon éter. Gardien, digloode. Prix: 650 000 F. à débetre. 11) 46-63-49-13. LEVALLOIS Limite 17", imm. récent stand., 5 pose, balc., 2 park 3 300 000 F. ABIC, 47-57-13-91. Pl. St-André-des-Arts Studio de cerect., II cft ders Imm. classé. 780 000 F. Tél. h. bur. 42-83-74-40. 14º arrdt **BD MONTPARNASSE** CLUNY, duples rénové, 90 m², soloil, calme, Serge KAYSER, 43-29-60-50. OBSERVATOIRE VAVIN GD 4 P., impec., 2\* ét., cuis., équipée, doubls expo. 2 980 000 F. 43-20-32-71 **PORTE MAILLOT** LEVALLOIS PARC igen. de stand. 4 P., 131 m². 4 200 000 F poss. serviça et park. 46-08-00-47

EXCEPTIONNEL

6- ARR. MONCEAU

9° arrdt

QUARTIER EUROPE

6° r. Cleade-Bernard Positre vand dens immeuble ravel, asc., gdr 2-3 pose ccisi ou bourgeois rénové. 45-04-24-30. Av. George-V. ét. élevé, eppt 100 m² env. Déco prestige, entrée, living dble + 2 chores, 2 s. d. b. + cui-sine équipée, état impena, prestations luce 46-22-03-80 43-59-68-04, p. 22. STUDIO 440 000 F

4- ét., imm. pierre de L SIFECO RIVE GAUCHE 46-68-43-43. Cluny-Sorbonna, gd studio. Culs., s.d.bs, dble wc sép. 5° ét. es asc. Tt cft, Ceir 42 m². Rénové. 1 844 000 F. Part. mat. 43-54-48-71 100 000 F 47-37-08-78.

The second

RARE Près Maubert, neuf, jameis habité, and. inm XVIP réhabilité. 'Appt ht de gamme, env. 116 m². living 50 m² + 2 chbres, s. d. b., s. d'esu 48-22-03-80. 43-56-68-04, poste 22.

CLUNY, Bei imm. 17° s.,
APPT entièrement rénové en
duplex au 4° et dem. ét.
PLEN SOLEIL à l'écert du
brait, 90 m² erv. Grande
entrée, séj, sv. chem., 2 ch.,
bra + s. d'esu. Cuis. prééculpée. Nitx rangts, chauff.
ind. Faibles charges, gde
gave voltés. 3 550 000 F.
Pptaire : 43-26-43-43.

6° arrdt Duroc, 5° 6t., pl. solet, bel appt occspé para. 90 sta. 185 m² + serv. 5 750 000 F. Serga KAYSEK, 43-28-60-60. 3 p., rue et cour, à rénover. 7 580 000 F - 46-67-95-17.

M- SAINT-SULPICE imm. récent, asc. Chf cent. Besu 2 p., st cft. 2- ét. gur rue, 43-46-37-00. M\* St-Sulpice, bel anc. 5 p. 147 m\*, belc. plein solell 2 beins serv. 43-35-16-36.

L'AFFAIRE - RARE STUDIO 360 000 17 m² à refreichir, kitch., selle d'eau, WC. S(FECQ : 45-66-43-43.

Prox. JARDIN LUXEMBOURG STUDIO. 565 000 F améringé, équipé. CHARIME, SIFECO BIVE GAUCHE

ALÉSIA, Superbe imm. 4 P. 94 m², klési prof. Urgent, 43-20-32-71

2 P., 25 m² · 580 000 F 4- 6t., plein soleil. SIFECO, 45-66-01-00. HAUT DE GAMME

St. Jacques, 2 p., park. 1 300 000 F. Montpare, 2 p., park. 1 720 000 F. Montparenese, 3 p. 1 890 000 F. Montparenese, 8 p. 43-35-18-38. Montparnassa, stand., 2 p. 51 m², pefeit état, vue dég., park. 1 730 000. 43-35-16-36 MAISON evec jerdin, ensciellé. Ateller artista CITYM 42-78-88-43

15° arrdt

CONVENTION

Beeu studio, s. d. b., wc, itchen. équip., bei imm. 6- ét., sec., 560 000 F. A déb., 42-71-87-24. MÉTRO CADET 9EAU 8TUDIO. Culs. entrés. Tout confort. Prix 470 000 F. Créd. poss. 48-04-85-85 2 PCES, 610 000 F 4º 6t., plein sud, 29 m². S. de bns, khch. à rafraichir. Blen situé, prox. Mª Galté. SEECO : 45-66-43-43. 8" MÉTRO TRINITÉ GRAND STUDIO Culsins, tout confort. Vue sur join, 450 000 F. Crédit, 43-27-81-10 14- PROCHE MARRE Pierre de t., ravalé Besu 2-3 P, 52 m², cata., wo rangements, cave. 950 000 F. Créd. poss. 43-27-91-10.

RUE PÉTRELLE DAIM, RÉNOVATION TOTALE Unraison ectobre 1981. poss, 44 m², 4-5 poss, 106 m Duplex, 170 m² + terrasads. Frais de notaire réduits. ARIA, 48-88-95-44.

Malson contamporalno, basua volumea. Calma Bolail. 4 chbres, asuns Extel. état. Park. possible. 10° arrdt COGEDIM BONNE-NOUVELLE ixceptionnel 58 m², gd pces, entrée, cuis, salle reau, we, ceve, 859 000 F. Crédit, 48-04-08-60. 45-48-02-88 FAX 45-44-80-17 C'EST AUSSI L'ANCIEN.

Seou 2 posa, balc., vt dégagés. 1 155 000 F. ABIC, 47-57-13-91. LEVALLOIS CENTRE imm. p. de t., beau 4 poet 1: cft, vue dégagée 2 100 000 F. ABIC, 47-57-13-91.

Villers komeux sej. + chtx m² + park. Frais notair réduks. 46-22-22-56.

**BONNE AFFAIRE** 

PORTE MAILLOT (prohe) Clair, aéré, 8º étage. Très bel appartement, env. 133 nº, chie living 45 nº environ, 2 cibres, cuis, s. d. bns. ch. se, se, Très bon pian. 48-22-03-80, 43-68-68-04, p. 22-

TERNES imm. rinovi, 2 PIÈCES, cuisine, boins, w.-c. adpartis PRESTATIONS DE QUALITÉ 1 850 000 F. 42-71-61-48.

**AVENUE WAGRAM** 

BEAU 7 PCES, 2 s. de bris, 2 w.-c. Indépend. Pierre de t., très ciair, tripis expo, calme. BEAUCOUP DE CHARME.

Chambre de service, cave. i 900 000 F. 42-71-93-00

17° PROCHE MAIRE (mm. ravalé BEAU 2 PIÈCES. Culaine, s. de bains WC PROX: 535 000 F Créd. pose. 48-04-85-85.

17 PROCHE NEUILLY

Conviendrait couple ou personne seule.
Lucuseux duplex 150 m² env. + 90 m² tenses.
Ráception + 1 ou 2 chbres.
Prestations knoutuses.
161. : 48-22-03-80
43-59-68-04, posts 22.

BATIGNOLLES SEAU 2 P.Tout eft. Cuie équipée. Immeub. ravaié. Calme. Digicode. Gardien. 570 000 F. 42-7 1-97-24

NEUILLY, BLE DE LA JATTE Dees midt, ger stand., wie beaux appts de: 3 pces, 70 m² env. + pat., 2 400 000 F., 4 pces, 90 m² env. + 2 pet., 3 600 000 F. O.I. 92, 43-31-92-92. LA DÉFENSE Imm, lucueux besu 2 p. a/jerd. balc. soleit coux conflort. 790 000 F — 48-04-85-85.

Agnières. Terras... Vue s/t Paris. Duplex 90 m², Dem. 4t. 1 990 000 F. 48-22-22-56 **NEUILLY-BARRÈS** Très gde classe 400 m² UXUEUX, Besux volumes. Serv. Boxes. 47-47-92-58

ASNIÈRES 3/4 P. 75,5 m2
Ders imm. stand. 1974, 3- ét.
Tout confort. Dible exposition
Dible living, 2 gr. chambres
Cuis. équip. et s.-d.-h neuves)
Porte blindés. Parking couvert.
850000 F Tél. 40-85-08-69

Seine-Saint-Denis MÉTRO 4-CHEMINS EXCEPT 2 P. TT CFT cuis. équipés Prix : 359 000 F. Crédit total. 48-04-08-80.

CLICHY réaldentiel

Val-de-Marna VINCENNESS. Mairie Iace RER 2 p., ctris., wc., douche, 2º fr., a/rue, faibles charges. Poseib. profes. (bérale. 475 000 F, CREDIT - 43-70-04-64.

VINCENNES prox. mairie, Architecte promoteur propose dens hôtel perfecilier, Programma de 2 duplox entièrament neurs dont 1 avec jend 200 m², Livrable juillet 91 à 22 000 F le motere pers 42, 20, 98, 43.

Occupé, Bel Imm, rénov Vincennes près RER et M\* 106 m² + Jard, 1 500 000 F 66 m² Loi 48, 680 000 F Pptaine ; 42-60-30-15,

DEAUVILLE DEAUVILLE
Dans Immeuble réaident,,
part, wi beau studio, prox.
Hôtel Royal, 150 m piage.
27 m² hab., 18 m² jard. priv.
Park., cave, tt contr. Eur
impect. 43-59-69-74 matin. proc. bus. 150 m plages. 700 000 ft. 94-36-12-08 sp. 20 h.

LRLE PROX. GARE TGV Appt. 1830, bourgeom, 170 m², état neuf, Séjou 80 m² + gd chob appts et maisons. Tél. pour R.V. : (16) 20-83-74-74. DEAUVILLE

DEAUVILLE
Dans IMMELIBLE résident.,
pert. vd basu studio, prox.
18tai Royal, 150 m plage.
27 m² heb., 18 m² jard. priv.
Park., cave, tt conf. Etat
Impece. 43-69-69-74 metin. FERNEY-YOLTAIRE 5 km GENEYE

lddel pour pied-à-terre, studios 30 m² et 2 pièces 47 m² à pertir de 500 000 f. Livration immédiate. 16/50-40-93-34.

DEAUVILLE
Dens IMMERITÄLE réaldent.,
part. vd beau studio, prat.
Hösel Royel, 150 m plage.
27 m² hab, 19 m² jard, prin.
Park., cava, tr. ch. Esst impace.
43-56-68-74 mettin. Prix: 850 000 F 02 AISNE immeubles

RER SAINT-MAUR (94)
ppraire vd imm. ricent de
burx libres. 5. + 5
50 m² env, Asc.; 16 parks.
850 000 F. 43-45-00-75

Dans le cas d'une annonce domiciliée au « Monde Publicité », il est impératif de faire figurer la référence sur votre enveloppe, afin de transmettre votre dossier dans les meilleurs délais.

locations non meublees offres

locations

demandes

MASTER GROUP

**RÉSIDENCE CITY** 

Journalista (correspondent en inde) cherche à louer pour juin et juillet, atuelo, de préférence 7°, 8°, 5°

T&L: 45-51-61-91.

ETRANGER

locations

meublees

offres

locations

meublees

demandes

Paris

maisons

de campagne

prenere RIVE GAUCHE avec ou sans frevaus, PAIE COMPANT chez notairs. 48-73-35-43, même le soir. **Paris** Château à louer XIV° s. fornions sivilirs, 300 km Paris. Poss. chasse. | 16) 54-47-06-12. RECH. POUR PED-A-TERRE STUDIO OU 2 PCES DÉCISION RAPIDE PAIEMENT COMPTANT M. DUBOIS - 42-71-93-00. 23, r. J.-Lecteira. Vue Mont-partre. Pte blind. Enz., cuia., cibie liv., chbre, brs., wc. Cave. 400 F + ch. 48-31-57-36 soir ou | 160 46-74-01-84 **EMBASSY SERVICE** 

rach. pour CLIENTS ETRANGERS APPARTS à PARIS de 200 à 460 m². **EMBASSY BROKER** rech. pour INVESTISSEURS ETRANGERS et INSTITU-TIONNELS INVINEURLES er totalité Parie-province communicieux et hebitatione. TÉL. : (1) 45-62-16-40 ou FAX : 42-89-21-64.

appartements

achats

Recherchs 2 à 4 p. PARK préfère RIVE GAUCHE ave

ACHÈTE COMPTANT PPARTEMENT SUR PARIS MEME A RÉNOVER M. JACQUES Td.: 42-71-84-34.

Journalists de Monde de 2001. 3 p., préférence duplan de résidence arborés prox. gare. rect. Montpernasse. Px (200 T&L: 42-36-70-45 le soir PAIE COMPTANT STUDIO à 3 PCES DÉCISION IMMÉDIATE M. ou N° HALBERT. Tél. : 48-04-85-85.

URGENT RECHERCHONS
PARIS OU BANL, SUD
STUDIO à 3 PIÈCES
PAIEMENT COMPTANT
M. DATH - 43-27-81-10,

CABINET KESSLER 78, Champo-Elysées, 8-Rechercise de toure ingenc BEAUX APPTS **OE STANDING** EVALUATION GRATUITE

sur domande 48-22-03-80 43-59-68-04 poste 22. Rech. urgent 100 à 120 m² Paris, préf. 5°, 6°, 7°, 14°, 15°, 16°, 12°, 9°, Palement compt. 48-73-48-07.

ACHÈTE COMPTANT. APPART, SUR PARIS. MÈME A RENOVER, Monslett JACQU 42-71-84-34. RECHERCHE POUR PED-4-TERRE STUDIO OU 2 PCES, DÉCISION RAPIDE, PAIEMENT COMPTANT,

42-71-93-00. hotels particuliers

11, r. du CAMBODGE, 20 **BELLE MAISON** 7 P. Cft. Pose, prof. lib. 45-79-68-50 @ 43-36-08-10 pavillons

Province louer année ou seison, a cour du Lubéron, c. best ait MAS ANCREN. 6 P.P. GRONDE 10 KM BLAYE part, vend belle mele, recent, 120 m2, terr, 1500 m2, tok, et cherp, ma, 561 av, chern, gde cuis, av, chem, 3 chbres, sdb, 2 wc chies aminagestias, chil. Bien meublé. Confr. Jan Tél. 90-72-81-96 PROVENCE-LUBERON Mae à louer juin, juil, poût A partir de 40 000 F. GRUENAIS VAN VERTS Tél. | 16| 80-76-92-95 Fax. | 18| 90-76-95-32 Prix: 330 000 F Tel. (1) 42-37-84-35 ou prov. 48-58-81-48

A 1 hours gare d'Austarfitz, pour moins de 1 MF, voore pev. F5 nouf. Const. trad. Gd stand. 120 m² + Ger. sur 450 m². T, 38-73-92 34 · Fox 38-74-02-87 Sortia AMBOISE, direct. Tours PAVELLON F.A., ricent, 110 m². S/sol compl. semi-enterni. Garage Terr. 3 000 m², ent. clos. Vdr. sis. Casuff. gat + Pat. maison indépend Etudiant sérioux, en stage, recherche chambre meublée pour juin et juillet, T. (1) 23-62-49-73 ap. 19 h.

Tel. Tapr.-mid : (16) 47-57-33-36 40 min. Eurodieney vend PAVILLON 5 p., enr

> MONTARGIS 46
>
> 1 h. Paris direct. eur. Sud dens un cachre charmpitre
> COQUETTE DEMEURE.
> Ricep., tola., sel. cythédrale, mazzanine, chartinée, buraus sel. à brins, WC, dépendences.
> PARC BOSÉ CLOS DE 17 000 Pl
> A satistir. Prix : 943 000 F.
> Tél. : (18/1) 38-89-27-94. domaines

A VENDRE AU PLUS OFFINANT DOMAINE HISTORIQUE DE LA TOUR DE BILLOT 12 000 m². B appartements dont 3 libres, à 40 km de Nîmes, 5 km d'Alba. Pour tour renseignement compléssantaire : AL et Mª Lucien Rochet 93, rue de Bâle F-68300 SABNT-LOUIS (Heut-Rhirt) France Tél. : 00-33-89-69-16-08

villas ADC-EN-PROVENCE
Plain camps villa prov. 170 m³
(poes. extens.), cham., mezz.,
jardin arborá 1 300 m³.
Garage 90 m³ + dép. 3 Mf.
Tél. 16/42-21-44-06.

MAISON RÉNOVÉE 40 km Albi, 40 km Sodez, 50 km Milau, bord du Tam **BROUSSE-LE-CHATEAU** Pierre de peys, toit en leuses. 2 log., tout confort, chemnée. 2 terr., 2 cav., jard, bord. riv. entièrem, méublé de bon goût Prix : 550 000 F & deb non meublees Téléphone : 48-60-71-45 (rég. persse., à paror de 15 h.

VAR, PLAN DE LA TOUR
15 km Sents-Masone.
Maison pleine de cherme sur
un terrain de 5 000 m²,
bordé par une rivière, comprenent très beau living,
cuisire, 2 chambres, 2 salles
de beins, Pisciné.
Prix: 2 250 000 F.
SARTI-TROPEZ AGENCE
Tél.: 94-97-30-31 Rech. apparts vides ou meu-blés du studio au 7 P. Pour CADRES, DIRIGEANTS de STÉS et BANQUES. 47, r. Variosu, Perls-7° 42-22-24-65 et 42-22-98-70

VAR. RAMATUELLE

500 m de piège de Pampelome.
VILLA provençale d'una
suparficie de 300 m², sur un
serrain de 2 870 m², sur un
serrain de 2 870 m² comprenent 5 chambres, 3 selles de
beins. Grand living double.
Pischne. Sinuation exceptionnelle Le celme à 10 mn de
Saint-Tropez.
SAINT-TROPEZ AGENCE
T4L: 94-97-30-31 URGENT rech. pour drigeents écrenges d'importants groupes auglo-sexons LUXUEUX APPARTEMENTS QUAR-TIERS SÉSIDENTIELS et MAISONS QUEST-EST TÉL : (1) 45-27-12-19

VAR, GRIMAUD
VILLA récente dans un lonissament à 300 m de la plege,
sur un terrain de 1 000 m²,
comprenent très besu living
quivant sur terraise et paicine avec vue mer, 3 chônes,
1 s. bns, 1 s. d'enu. Garage.
Pròx: 2 550 000 F
(firsis récluits).
SAINT-TROPEZ AGENCE
Tél.: 94-97-30-31 EMBASSY SERVICE 8, sv. de Messine, 76006 Paris, pichercia APPARTEMENTS DE GRANDE CLASSE VIDES OU MEURLÉS HOTELS PARTIC. PARIS et VILLAS PARIS-OUEST T. (1) 45-62-30-00

VAR, GASSIN
Dans lotesement residential,
5 km de Saint-Tropez,
VILLA de type provencial,
comprenent living, 3 chlores,
1 sei, de bris, 2 sei, d'esu
+ studio indép, Pische,
PX 2 700 000 F,
SANTI-TROPEZ AGENCE,
Tél.: 94-87-30-31

Part, rech, en Turiele location 1 an ou plus. Début septembre 1931. Ville vide du meublés. Calma, 4 P, avec garage, Région Le Meras ou Nebeu Tél. 43-88-11-31 propriétes **83 LES ISSAMBRES** 

Part. vd très belle propriété, spiend, vue mer, état heur. Prestations knowwest. Placine. 50 m². Libre suite. Px justifié. T, h.b. (18/11 42-80-85-13 sof (18/11 30-82-07-80 Parz. rech. en Turisle location 1 an ou pites. Début septembre 1991, Villa vide ou meublée, Région La Marea ou Net Tél. 43-89-11-81 1 h Paris direct aut. Sud MONTARGES, bur son TERRAIN 4 ha

AUTHENTIQUE MOULIN
XR\* SECLE. 500 m² bilts,
traversé per triète 1 = catégorie, bief en eau, le provés,
site privilégié + ancienne
mais , its insunier sménegée. Habit, de aute + belies
dépendances.

CACHET RARE Px total 1 300 000 F Crid. 100 % per Cales d'Épargos. Romb. contres un loyer constant. T. 24 h sur 24 ou (16) 38-85-22-92

NORMANDIE - PERCHÉ
1 h 30 PARIS. Beaucoup de cachet, COSPS OE FERME
4 bitisses dont meison en L. Terrain 3 000 m². 330 000 F. Alain BARRIÈRE
116) 33-73-56-77 ou (16) 33-73-62-40 (le soir).

RARE, CACHET EXCEPTIONNEL A 66 mg Paris. Direct aut, A6, es Sud de NEMOURS, vend CAUSE SUCCESSION ANCIEN CORPS DE FERME en ler à chavel. 400 m² biltis. Belles dépendances. L'ensemble sur terrain **34 HECTARES** 

D'UN SEUL TEMANT. Amis. Print. 1 100 000 F. Crédit 100 % par Crédit Agricole. Eemboarsable comme un lover constant. 116) 38-85-22-92, 24 h/24 60' de Paris per autoroure A6 RÉGION COURTENAY 5' golf 18 trous Propriété séjour, salon, cheminée, cuisine, s.d.b., wo 5 CHAMBRES

Ċ

Dépendance : 3 p. + granges TERRAIN : 10 000 m² PRIX : 790 000 F T4L : | 16} 38-89-27-94 Moulin restauré (Montergia) 1,5 km de rivière, 2,2 he de terr.. 12 poss. 1550000 F Tél. : |16) 38-93-57-88 PROPRIÉTÉ dans l'Oiss. 60 km de Paris, 4 p. plain-pled 85 m'. terr., jardin 1 500 m², charme, 850 000 F. Tèl.: 42-39-83-70

18 km de SAINT-TROPEZ Maison ancierne, rénovée de superbe hamesu. 100 m² habitables + 100 m² améria-geables, terrasses, dépand, petit jardin clos + 8 ha terrains à prox. Pròx : 1 250 000 F Part. (1) 45-75-39-92

> terrains VAR. RAMATUELLE

Dans le campagne, à 4 km des plages, 2 km de village, terreix plat et arboré d'une auperitie de 5 000 m². Possibilité de construction : 300 m² + 00 m² amexes. Prix : 1 900 000 F. SAINT-TROPEZ AGENCE Tél. : 94-87-30-31

BARBIZON 2 100 m² à blêt, 23 m taçada, bien alsué et exposé, 500 000 F ASS Agenca du Ban-Bresu, Barbizon (1) 60-68-24-86

Les rendez-vous **IMMOBILIERS** Monde du

**MERCREDI:** SAMEDI:

La sélection immobilière Le Monde immobilier (LE MONDE RTV)

Chaque jour :

Les annonces immobilières

هكذامن المجل

RENSEIGNEMENTS ~ PUBLICITÉ: 45-55-91-82, postes 41.38 et 43.24.



# MLIÈRE



### REPRODUCTION INTERDITE

Type Surface/étage

75 PARIS

3 PIÈCES

STUDIO

4 PIÈCES

3 PIÈCES

STUDIO MEUBLÉ

20 m² sur jardin 2 PIÈCES MEUBLÉ

2 PIÈCES

4/5 PIÈCES 103 m², 4 étags possib. parking 2 PIÈCES

54 m², 5- étage

STUDIO ---

4 PIÈCES 87 m², 5- étage possib, parking

5 PIÈCES 123 m², 1" étage parking, balcon

110

4.1

4 ARRONDISSEMENT

7. ARRONDISSEMENT

9- ARRONDISSEMENT

10- ARRONDISSEMENT

15. ARRONDISSEMENT

16. ARRONDISSEMENT

17. ARRONDISSEMENT

## LES LOCATIONS

• Le Monde • Jeudi 16 mai 1991 41

|                                                                                            |                                 | DES IN                                                               | ISTITUTION                                                                                | VELS                          |                                                    |                                                                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                                                 | Loyer brut +<br>Prov./charges - | Type<br>Surface/étage                                                | Adresse de l'immeuble<br>Commorcialisateur                                                | Loyer brut +<br>Prov./charges | Type<br>Surface/étage                              | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                                       | Loyer brut +<br>Prov./charges |
| SEMENT                                                                                     |                                 | 18. ARRONDIS                                                         | 40, av. de Saint-Ouen                                                                     | 4 200                         | 2 PIÈCES<br>30 m²<br>3• étage                      | LEVALLOIS 39, rue Rivay CIGIMO - 48-00-89-89 Honoraires de location              | 3 000<br>+ 300<br>2 430       |
| 6-8, nue des Guillernites<br>CIGIMO – 48-00-89-89<br>Honoraires de location                | 7 200<br>+ 730<br>5 454         | 49 m², 8° étage<br>parking                                           | SAGGEL - 42-66-61-05<br>Frais de commission                                               | + 850<br>2 989                | 4 PIÈCES<br>104 m²<br>5- étage                     | BOULOGNE 4, av. Nungesser-et-Coll AGIFRANCE – 49-03-43-01                        | 10 241<br>+ 1 995             |
| SEMENT                                                                                     |                                 | 19- ARRONDIS                                                         | SSEMENT                                                                                   |                               | parking<br>STUDIO                                  | Frais de commission                                                              | l 6 114<br>j 4 700            |
| 169, rue de Grenelle<br>AGF - 49-24-45-45<br>Frais de commission                           | 3 850<br>+ 500<br>2 740         | 3 PIÈCES<br>77 m², 3- étage<br>parking                               | 46 bis, rue Mouzella<br>SAGGEL - 42-66-81-05<br>Frais de commission                       | 6 079<br>+ 693<br>4 326       | 62 m²<br>Rez-de-chausaée                           | 9, boulevard d'Auteuil<br>AGIFRANCE – 49-03-43-01<br>Frais de commission         | + 1 100<br>3 102              |
| SEMENT                                                                                     |                                 | 20- ARRONDIS                                                         | SSEMENT                                                                                   |                               | 5 PIÈCES<br>Imm. neuf<br>106 m², 2- ét.<br>perking | MEUDON<br>68, rue de la République<br>SAGGEL - 47-42-44<br>Frais de commission   | 8 300 .<br>+ 1 500<br>5 906   |
| 74, rue d'Arnsterdem<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission                        | 10 450<br>+ 780<br>7 436        | 3 PIÈCES<br>95 m², 2-étaga<br>parking, balcon                        | 52-58, rue des Haies<br>CIGIMO - 48-00-89-89<br>Honoraires de location                    | 5 980<br>+ 1 100<br>4 575     | STUDIO<br>27 m²<br>5- ét.                          | NEUILLY<br>47-49, rue Perronet<br>AGF - 49-24-45-45<br>Frais de commission       | 3 270<br>+ 360<br>2 327       |
| SSEMENT                                                                                    |                                 | 3 PIÈCES DUPLEX<br>96 m², 2° et 3° ét.<br>2 parlangs, cave<br>loggis | 122, rue de Bagnelet<br>AGF - 48-24-45-45<br>Frais de commission                          | 7 000<br>+ 1 350<br>4 982     | CHAMBRE<br>11 m²<br>4- ét.                         | NEUILLY<br>37, bd Victor-Hugo<br>CIGIMO - 48-00-89-89                            | 1 300<br>+ 200                |
| 68, quei de Jemmapes<br>SAGGEL - 42-68-61-05<br>Frais de commission                        | 5 777<br>+ 563<br>4 111         | 92 - HAUTS-0                                                         | DE-SEINE                                                                                  |                               | 3 PIÈCES                                           | Honoraires de location                                                           | 1 1152                        |
| HOME PLAZZA NATION<br>HOME PLAZZA 40-09-40-                                                | 00 + 5 500                      | · 2 PIÈCES<br>55 m², 2 étage<br>parking                              | BOULOGNE<br>33-37, rue Pasteur<br>SOLVEG - 40-87-08-99                                    | 7 500<br>+ 740                | 3 PIECES<br>63 m², 3- ét.<br>parking               | 18, rue du Château<br>SAGGEL - 47-78-15-85<br>Frais de commission                | + 893                         |
| HOME PLAZZA BASTILLE HOME PLAZZA 40-21-22-                                                 | 23 + 1 275                      | 3 PIÈCES<br>69 m², 3-étaga<br>parking                                | Frais de commission  BOULOGNE 33-37, rue Pasteur SOLVEG - 40-67-06-99 Frais de commission | 6 500<br>+ 802<br>8 850       | 4 PIÈCES<br>88 m², 2- ét.<br>parking               | SURESNES 16, rue S. de Rothschild AGF - 49-24-45-45 Frais de commission          | 5 509<br>+ 1 300<br>3 920     |
| 88, nue de la Fédération<br>AGF - 49-24-45-45<br>Frais de commission                       | 5 500<br>+ 980<br>3 914         | 4 PIÈCES<br>94 m², 2- étage<br>parking                               | BOULOGNE<br>33-37, rue Pasteur<br>SOLVEG - 40-67-06-99<br>Frais de commission             | 13 000<br>+ 1 265<br>10 150   | 94 - VAL-DE-I                                      | MARNE                                                                            |                               |
| SSEMENT                                                                                    | J 12 400                        | 5 PIÈCES<br>145 m²<br>4 étage duplex<br>parking                      | BOULOGNE<br>33-37, rus Pasteur<br>SOLVEG - 40-67-06-99<br>Frais de commission             | 21 000<br>+ 1 976<br>16 150   | 5 PIÈCES<br>111 m², B· ét.<br>parking              | JOINVILLE<br>4-12, rue Halfex<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission     | 8 800<br>+ 886<br>8 262       |
| SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission<br>51, avenue Bugeaud<br>AGIFRANCE - 49-03-43- | + 2 166<br>6 824<br>7 371       | 2 PIÈCES<br>47 m², 4· étage<br>perking                               | BOULOGNE<br>24, rue des Abondances<br>LOC INTER - 47-45-16-09                             | 4 410<br>+ 497                | 2 PIÈCES<br>52 m², 2- érage<br>parting             | SAINT-MANDÉ<br>25-27, avenue Joffre<br>LOC INTER - 47-45-16-09                   | 4 879<br>+ 591                |
| Frais de commission                                                                        | -01 + 789<br>4 422              | 3 PIÈCES<br>82 m², 1= étage<br>perking                               | BOULOGNE<br>187, rus Gallieri<br>LOC INTER - 47-45-16-09                                  | 8 500<br>+ 850                | 3 PIÈCES<br>70 m², 5- ét.                          | SAINT-MANDÉ<br>7, no Fays                                                        | 8 760<br>+ 756                |
| SSEMENT<br>87, averue Niel<br>SAGGEL - 47-42-44-44                                         |                                 | 5 PIÈCES<br>101 m², 2: étage<br>.2 perk., balcon                     | BOULOGNE<br>197, rue Gellieni<br>LOC-INTER - 47-45-16-09                                  | 10 904<br>+ 770               | terrasse, parking  4 PIÈCES 86 m², 3- ét.          | LOC INTER - 47-45-15-71  SAINT-MANDÉ  7. nue Favs                                | 7 490                         |
| Frais de commission<br>19, rue Roger-Bacon<br>SAGGEL - 47-42-44-44                         | 3 135<br>10 100<br>+ 1 667      | 4 PIÈCES<br>78 m²<br>10- étage                                       | COURBEVOIE 81, gelerie des Derniers SAGGEL - 47-78-15-85 Frais de commission              | 4 900<br>+ 1 346<br>3 487     | parking                                            | LOC INTER - 47-45-15-71                                                          | ' "                           |
| Frais de commission  19-21, rus Salneuve LOC INTER - 47-45-16-0                            | 7 187<br>10 285<br>9 + 1 000    | STUDIO<br>56 m², 8- étega<br>perking                                 | SAINT-CLOUD  1, rue des Gite-Ceps AGIFRANCE - 49-03-43-01 Frais de commission             | 4 889<br>+ 952<br>3 226       | 95 - VAL D'0                                       | ISE                                                                              |                               |
| 19-21, rue Spineuve<br>LOC INTER - 47-45-16-0                                              | 12 528                          | STUDIO<br>34 m², 1 etage<br>parking                                  | ISSY-LES-MOULINEAUX 14, rue Diderot AGF - 49-24-45-45 Frais de commission                 | 2 919<br>+ 360<br>2 077       | 3 PIÈCES<br>88 m², 1= étage<br>parking             | ENGHIEN-LES-BAINS 218, avenue d'Enghien SAGGEL - 47-78-15-85 Frais de commission | 4 800<br>+ 995<br>3 418       |

## Le Monde

CHAQUE MERCREDI



LA SÉLECTION IMMOBILIÈRE LES LOCATIONS DES INSTITUTIONNELS LES BELLES PROPRIÉTÉS L'AGENDA IMMOBILIER L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Le Monde est le premier quotidien vendu à Paris. Il est lu par 1 609 000 Français dont 808 098 Parisiens. 642 000 d'entre eux appartiennent à des foyers « cadres supérieurs » dont 375 000, soit 58 %, habitent l'Île-de-France. (Source : CESP 1989.)

Pour tous renseignements 45-55-91-82 poste 42.96

CETTE PAGE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LA PARTICIPATION DE













saggel vendôme GROUPE

SOLVEG. UDCATERA VENITE ET DESTON DIPAREURES

### Daimler-Benz annonce un programme d'économies draconien

Melgré une année 1990 difficile, le président du directoire de Daimler-Benz AG, M. Edzard Reuter, e'est décleré « satiefait » merdi 14 mai, lors de la présentation de bilen du premier groupe industriel allemend à Stuttgart, estimant que le « fin du tunnel » était désormeis en vue. Le petron de Daimler-Benz e toutefois annoncé un progremme « draconien » devant permettre su consortium de réaliser 4 milliarde de deutechemerks (environ 13,5 milliarde de francs) d'économiee per an d'ici è 1995. Aucun licenciement meeslf n'est prévu pour l'instant, meie les créatione d'emploi seront rares en Allemagne en raison d'une délocelisation eystématique des implantations du groupe à l'étranger.

FRANCFORT

correspondance Depuis le racbat du géant aéronautique MBB | Messerschmitt-Bolkow-Blöhm) en 1989, Daimler-Benz est le premier groupe industriel en Allemagne fédérale avec, en 1990, un chiffre d'affaires consolidé de 85.5 milliards de deutschemarks (290 milliards de francs), en augmen-

### Worms et Cie regroupe ses actifs dans un seul holding coté

Le groupe Worms et Cie a annoncé mardi 14 mai une vaste restructuration, visant à simplifier ses structures en réunissant au sein d'une grande société cotée les différentes activités exercées dans le groupe, représentées notamment par Simer el Pechelbronn, La société Simer, détenue à hauteur de 95 % par Worms et Cie, fusionne avec Pechelbronn, son principal actif, et prendra le nom de Worms et Cie, la société-mère devenant Maison

Simer sera aussi renforcé par l'ap-port par Worms et Cie de 26,3 % du port par Worms et Cie de 26,3 % du capital de Pechelbronn et le contrôle de deux sociélés intermédiaires détenant ensemble 3,2 % du capital de Pechelbronn, 41,7 % de la Compagnie nationale de navigation et 36,6 % de Demachy Worms et Cie holding.

Pour rémunérer Worms et Cie, 1 125 000 actions nouvelles Simer seront créées. Cet ensemble d'opérations « n'entraînera pas de dilution, l'annulation de vitres Pechelbronn dans la fusian faisant plus que compenser la création de titres Simer résultat des apports. » Au confraire, l'opération devrail provoquer une réduction de 7 % du nombre des actions composant actuellement le capital de Pechelbronn.

tation de 5,2 % sur 1989. Les fluctuations de change, défavorables, se sont traduites par un manque à gagner de 2 milliards de DM et ont affecté les résultats d'exploitation en baisse de 10 %. Un taux d'imposi-tion plus faible en 1990 a toutefois permis une légère sugmentation du bénéfice net consolidé du groupe, qui a atteint 1,8 milliard de DM (contre

L'activité automobile de Mer-cedes-Benz a représenté 72 % du volume des affaires du groupe : le volume des attaires du groupe; le recul des ventes à l'étranger a été compensé par la forte demande sur le marché allemand. Deutsche Aerospaee (DASA) – dans lequel MBB, Dornier, Telefunken Systemtechnik et MTU (propulsion) ont été regroupés – pèse 9 % du groupe. Daimler-Benz InterServices, la dernière fuliale créée, dont l'activité norte sur les sercréée, dont l'activité porte sur les services, représente 4 % des ventes

1,7 milliard en 1989).

En ce qui concerne les pertes enre-sistrées par AEG, qui se sont élevées l'année dernière à 214 millions de DM et devraient se poursuivre en 1991, le directeur financier de Daim-ler-Benz AG, M. Gerhard Liener, a précisé que l'accord de contrôle conclu entre les deux sociétés avait the avancé d'un an et devenait effic. été avancé d'un an et devenait effec-tif à compter du le janvier pour per-mettre au groupe d'inclure ce déficit dans ses impôts, ce qu'il ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Le divi-dende par action de 50 DM reste inchangé, à 12 marks, ce qui, tou-jours selon M. Liener, «n'est pas satisfaisant». Une nouvelle augmensatisfatadm\*. One notwelle augmen-tation de capital est prévue, au total 600 milions de DM, pour permettre de financer des projets d'investisse-ments très ambitieux.

M. Reuter a indiqué que Daimler Benz allail poursuivre sa stratégie d'alliances à l'élranger, nolamment avec Mitsubishi. Il existe déià onze projets de coopération entre les deux géants industriels depuis leur rapprochement speciaculaire annoncé en mars 1990.

Ch. HOLZBAUER-MADISON

### — (Publicité)

**VILLE DE PARIS** 

RECONSTRUCTION DE L'ILOT MOLITOR (16°) CONSULTATION DE PROMOTEURS

La Ville de Paris lance une consultation en vue de la cession des droits de construire attachés à l'ilot municipal d'une surface de 5 000 m² es viron, aetuellement occupé par des bâtiments désaffectes qui constituaient la piscine MOLITOR à PARIS XVI-.

Il sera réalisé un ensemble immobilier intégrant deux bassins de netation dont l'un, principalement à vocation scolaire, sera propriété municipale. Les droits de construire non utilisés pour la réelisation des équipements sportifs seront affectés librement dans le strict respect de la réglementation.

Cette consultation ouverte s'edreese aux promoteurs, qui devront e'edjoindre un architecte de leur choix dont ils assureront le rémunération. Les propositions devront comporter une offre de charge foncière et une esquisse architecturale.

Les dossiers de consultation pourront être retirés à partir du 3 juin 1991 par les promoteurs contre des justifications concernant la qualité et les capacités juridiques techniques et financières. Les offres seront remises le 30 septembre 1991.

Les promoteurs intéressés devront prendre contact avec la Direction de la Construction et du Logement, Bureau 5 163 -17, boulevard Morland - 7S004 Paris, Tél.: 42-76-35-20.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Deutsche Bank

En vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 1987, le Directoire de la Deutsche Bank AG a décidé en date du 26 mars 1991, avec l'accord du Conseil d'Administration, de relever le capital social de DM 3.500.000.- pour le porter à DM 2.210.173.750. - par l'émission de 70.000 actions nouvel-les de DM 50. - avec droit au dividende pour l'exercice 1991 (coupon no 55 atlaché) et au prix de DM 595.- par action. Ces actions ont été exclusivement réparties entre les employés et filiales allemandes de la Deutsche Bank qui avaient accepté l'offre d'aehat d'aetions de mars

Les nouvelles actions sont cotées en Bourse de Luxembourg depuis le

La notice légale ainsi que les statuts ont été déposés au Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg.

Le Directoire

NEW-YORK, 14 mai

Sous la barre des 2900 points Une vive remontée des taux d'in-térêt à long terme après la publica-tion d'indices économiques s pesé térêt à long terme après la publica-tion d'indices économiques s pesé mardi sur Wall Street, l'indice Dow Jones retombent sous la barre des 2 900 points. A la clôture, est indice secusalt une parte de 37,57 points, nott 1,26 % à 2 886,85 points. Quelque 208 mil-lions d'actions ont été échangées. La nombre da valeurs en baisse s lergement dépaseé estul des haussas: 1 184 cantre 388, Le coure de 604 titree set resté inchangé.

Sur Is marché du crédit, le taux des bons du Trésor à trente ens est monté à 8,35 % contre 8,25 % lundi soir après l'snnonce d'une baisse de 0,1 % des ventes de détail en avril. Pour mars, la chiffre des ventes a par silieurs été révisé à la hausse (+ 0,4 %), contre une baisse de 0,8 % précédemment indiquée.

Cetta sugmentation des dépenses de consommetion en période de récession n'encouragerait pes, selon les experts, le Réserve fédérale é assouplir une nouvelle fois sa politique monézire malgré iss etatistiquee positives sur le front de l'inflation. Les prix de détail n'ent recressée que de de détail n'ont progressé qua de 0,2 % en avril, son un rythme de taux annus! d'infletion depuis le début de l'année de 2,5 %, contre 6,1 % pour l'ensemble de 1990.

| VALEURS             | Cours du<br>13 mai | Cours du<br>14 mei |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Alcoe               | 69 1/4             | 67 7/8             |
| AYT                 | 38 1/2             | 36                 |
| Bosing              | 46 7/8             | 46 3/4             |
| Chase Menharam Bank | 177/8              | 17 3/8             |
| Du Pont de Nemours  | 43                 | 42 7/8             |
| Eastman Kodak       | 41 1/8             | 40 5/8             |
| Exten               | 57 1/2             | 56 1/4             |
| Ford                | 32 1/2             | 31 7/8             |
| General Electric    | 71 5/8             | 70 7/8             |
| General Mozors      | 37 1/8             | 36 t/2             |
| Goodyear            | .23                | 22.5/8             |
| EN                  | 105 7/8            | 105 3/4            |
| Mobil Oil           | 57 7/8             | 85 1/2             |
| MODE UK             | 67 1/8             | 55 3/4             |
| Pfizer              | 56 3/4<br>63 5/8   | 82 1/2             |
| Schlenberger        | 87 L/8             | 84 7/8             |
| UAL Corp. ar-Alacis | 153 7/8            | 150 3/4            |
| Union Carbide       | 17 5/8             | 17 3/4             |
|                     | 17 0/6             | 17 314             |
| Westinghouse        | 27 1/8             | 26 7/8             |
| Xerox Corp          | 55 3/4             | 54.7/8             |
| ADD- 00-Pr          | 35 04              | 24 Mg              |

### LONDRES, 14 mai Poursuite du repli

Après evoir évolué en dents de scie tout au long de la journée, les veleure ont piongé en fin de séance, merdi 14 mel, au Stock Exchange. L'indice Footsie des cent grandes valeurs e clâturé en baisse de 22,8 pointe é 2 463,7, soit un repli de 0,9 %. Le volume des échanges a en eint 463,4 milions de titres. contre 353,8 milions de titres. contre 353,8 milions de titres.

Une hausse plus importante que prévu des prix de gros et plusieurs résultats de sociétée décèvents n'ont pas basucoup influencé le cote. En revanche, les valeurs ont plongé en fin de séance avec l'ou-verture en nette balsse de Wali Street. La Bourse e, maigré tout, connu un regein d'enthousiasme en milleu de séance lorsque la veleur, baromètre du marché, ICI (Imperial Chemical Industries), a fah l'objet d'un raid des courtiers Smith New Court sur près de 2.5 % du capital Court sur près de 2,5 % du capital pour le compte d'un client inconnu, qui pourrait être, selon les rumeurs, un chimiste allemand.

2.47 % du capital du chimiste bri-tannique ICI change de mains. – Le courtier britannique Smith New Court s'est porté acquéreur mardi 14 mai de 2.47 % du capital d'Im-perial Chemical Industries (ICI), à la Bourse de Losdres, décienchant une férégie de srégulation sur une la Bourse de Losdres, décienchant une frénésie de spéculation sur une possible offensive contre le premier groupe chimique britanniqse. Les actions IC1 ost bondi de plus de 60 pences [5,4 %) à la suite de l'ac-quisition de 17,5 millions d'actions ICL Le nom de l'acquéreur pour lequel e opéré Smith New Court n'a pas été révélé, cotrainant ses série de rumeurs toutes démonties succes-sivement. ICL a indiqué suivre la sivement. 1Ct e indiqué suivre la situation de près et ignorer l'identité

Cables: Pirelli reprend ane division de STC (Northern Telecom). Le groupe italien Pirelli viest de racheter la division « Cables terrestres» de la société britannique Standard Telephone Cable (STC), filiale du groupe canadien Northern Tele-com, annonce merdi 14 msi un communique de Pirel/i à Milan. communiqué de Pirel/i à Milan.
L'scquisitios sera effective le 20 mai prochain. Le mostant de l'opération n's pas été divulgaé. La division « cables terrestres » (Land-cable division) de STC domine le merché britansique des câbles en fibre optique et en cuivre pour les télécommunicatioss. Elle emploie 750 salariés pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 millions de francs en 1990. Le groupe STC a été repris as début de l'année 1990 par le Canadien Northern Telecom.

o Nouvelles Galeries : cotation tou-O Nouvelles Galeries : cotation tou-jours suspende. - La cotatios des actions Nouvelles Galeries, qui devait represdre mardi 14 mai, a été suspesdue jusqu'à souvel avis en raison de l'appel isterjeté devast la cour d'appel de Paris par le groupe textile Devanlay concernant l'OPA des Galeries Lafayette sur les Nouvelles Galeries (le Monde ds 11 mai). II mai).

Cravograph; erainte des milieux boursiers sur le RES. – La suspension de la cotation de Gravograph, une des filiales que le groupe textile VEV entend céder pour réduire son important endettement, fait craindre aux milieux boursiers une remise en cause de l'opération de

PARIS, 15 mai

Attente dans le calme

Attente dans le calme

Ls place françalsa e été une nouvelle foie dominée par les préoccupations politiques françaisea avec les rumeurs puis la confirmaun de la démission de M. Michel Rocard de son poste ds premier 
miniatra. Osne un marché très 
calme, l'indice CAC 40, après 
evoir ouvert sn racul de 0,87 %, 
perdait 0,57 % vers 13 heures su 
momsnt ds is eortie du conseil 
des ministres où rian alors n'e filtré. Ls confirmation officielle du 
départ de M. Rocard quelques instants plus terd ne provoqueit pae 
de mouvement alarmiste, l'indics 
CAC 40 effaçant même une partie 
de ass partes pour e'inecrire à 
- 0,25 % vers 14 heures. Les 
intervenants sitendaiant elore de 
conneître le nom du futur chef du 
gouvernement. «Le marché françeis est dens l'expectetive, un 
peu plus lourd que les autres », 
affirmeit un intervenant event 
d'ajouter : « Les Investiessurs 
internationaux na comprennent 
pas l'utilité d'un tel changement, 
ils préfèrent rester dens l'expectative, » Et d'eutres d'évoquer les 
nome de divers ministrables poseibies, is plus redoutée étent 
m= Edith Creecon, Ca changement de gouvernement, e'il préoccupait nombre de gestionnaires, n'était pas leur seul souci. 
Le repli de Well Street la veille, 
eéence durant lequelle l'indice 
Oow Jones e perdu plue de 
37 pointe, et les teneions eur le 
merché obligataire aux Etate-Unie 
eont également eu nombre des 
inquiétudes, Sane oublier outreRhin la perspective d'une démiselon du président de la Sundesinquiétudes. Sane oublier outre-Rhin la perspective d'une démis-eion du président de la Sundes-bank, M. Cerl Otto Poehl, ennon-cée de toutes perts aene être confirmée. Dane ce climat, lee plus fortes heusses étaient emmenées par Salvépar, CCMC et BtP svec de volumes extrêmement ténue. Du coté des beisees, on relevait celles de La Rochette, Hachette et CSEE.

### TOKYO, 15 mai

Baisse sensible

Impressionnée par la chute de Wall Street quelques heures euparavant, la Bourse de Tokyo e cédé un terrain appréciable mercredi. L'Indice Oow Jonese est tombé sous is barre des 26 000 yens pour streindre 25 822,47 yene, solt un recul de 207,61 points |- 0,6 %).

En fin de matinée, le volume des échanges s'élevait à 150 mil-lions d'ections contre 140 mil-lions mardi matin et 270 millions sur l'ensemble de la séence. Le merché obligetaire était eussi déprimé.

Le décès, mercredi metin, de étrangères, M. Shintaro Abe, e etrangeres, M. Shintaro Abe, e été perçu per certeins observe-teurs comme un facteur négatif. M. Abe apperaissait comme le successeur le plus probeble du premier ministre, M. Toehiki kaitu.

| Natio.                    |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| VALEURS                   | Cours du<br>14 mai | Cours du<br>15 mai |
| A/4i                      | 1 050              | t 040<br>1 100     |
| Capon                     | 1 690              | 1 580              |
| Fuji Senk<br>Hoods Motors | 2 790<br>1 390     | t 360              |
| Altesubite Electric       | 1 680<br>761       | 1 650<br>760       |
| Sony Corp.                | 6 000              | 6010               |
| Toyota Motors             | 1 800              | 1 810              |

### FAITS ET RÉSULTATS

RES (reprise de l'entreprise par ses salariés). La cotation sur le secosd marché de Gravograph est suspen-due jusqu'à vendredi 17 mai inclus, « dans l'attente de l'arrêté définitif des comptes de la société » et en rai-des comptes de la société » et en rai-sos de la restructuration financière du groupe VEV, selon un communi-qué de la SBF. Au siège de VEV, on assurait qu' « à l'heure actuelle, rien n'a changé » pour Gravograph. Baisse d'us tiers des bénéfices de la Cogema. – Le groupe Cogeme, filiale du Commissariet é l'énergie

filiale du Commissariel 6 l'énergie atomique chargée du cycls du combustible, s subi en 1990 use forte chute de ses résultats en raison de la crise qui affecte le sucléaire dans le monde. Le bénéfice net du groupe e diminué d'un tiers, passant de 1,526 milliard de francs 6 1,001 milliard, tandis que son chiffre d'effaires diminuait de 9 %. La baisse de résultats s'explique aussi pour une large part par des élements exceptionnels, notamment la constitution d'une provisios de 258 millions de francs à la suite d'une décision judicisire défsvorable dans le sion judicislre défavorable dans le litige opposant la Cogema, via Fra-matome, à l'tran. DET. - Os attendait les américains

Waste Management, Browning Fer-ries, la française Générale des eaux, bref les leaders du secteur... C'est un bref les leaders du secteur... C'est un souveau vesu, Severn Trest, deuxième société britansique de gestion de l'eau et de l'assainissement, qui a racheté Biffa, une des premières entreprises anglaises de traitement de déchets, au conglomérat BET pour 212 millions de livres (2,12 milliards de francs). Après le rachet d'une société belee. Aquafin. rachat d'une société belge, Aquain, en janvier, Severo Trest spparaît décidé à suivra la voie des groupes français multi-services, maigré la mésaventure de son OPA de 78 millions de livres aur Caird, troisième collecteur de déchets britansique, retirée après la découverte de la situation financière difficile de la situation financière difficile de la société. BET, lourdement endetté, a vendu Biffa (102,3 millions de livres de chiffre d'affaires et 17,8 millions de béséfice avant impôt) moins cher qu'on ne pensait. Assez cependant pour décourager plusieurs candidats, eomme la Générale des **PARIS** 

|                                                                                            | 111110         |                 |                        |                |                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------|--|--|--|
| Second marché (sélection)                                                                  |                |                 |                        |                |                  |  |  |  |
| VALEURS                                                                                    | Cours<br>préc. | Demier<br>cours | VALEURS                | Cours<br>préc. | Dernier<br>cours |  |  |  |
|                                                                                            | 3745           | 3720            | ICC.                   | 250 13         | 750              |  |  |  |
| Alcatel Cables                                                                             | 287            | 3/20            | DA                     | 365            | 355 20           |  |  |  |
| Amault Associes                                                                            | 155            | 150             | ićanova                | 135            | 138              |  |  |  |
| B.A.C                                                                                      | 875            | 876             | kranab, Hössière       | <b>291</b>     | 272              |  |  |  |
| Boron (Ly)                                                                                 | 372            | 371 10          | IPBM                   | 100            | 100              |  |  |  |
| Boisset (Lyon)                                                                             | 211            |                 | Loca cresta            | 285            | 280              |  |  |  |
| CAL-de-Fr. (C.C.I.)                                                                        | 1098           | 1100            | Locame                 | 9: 50          | 91 50            |  |  |  |
| Calberson                                                                                  | 405            | 403             | Mattra Comm            | 129 60         |                  |  |  |  |
| Carde                                                                                      | 669            | 672             | Molest                 | 139            | :37              |  |  |  |
| CEGEP.                                                                                     | 171 90         | 172             | Presbourg              | 25             |                  |  |  |  |
| CFP1                                                                                       | 310            | 300             | Professor              | 330            | 350 20 o         |  |  |  |
| CNIM                                                                                       | 939            |                 | Razei                  | 631            | 632              |  |  |  |
| Coderour                                                                                   | 260            | 260             | Rhore-Air Est Cy )     | 361            | 301              |  |  |  |
| Conforanz                                                                                  | 830            | 850             | St-H Matterior         | :83            | 183              |  |  |  |
| Creeks                                                                                     | 244 BO         | 240             | Select loves: 0.vl     | 97             | 89 50            |  |  |  |
| Dauphin                                                                                    | 442            |                 | Serbo                  | 452            | 458              |  |  |  |
| Delmas                                                                                     | 956            | 965             | S.M.T. Gouck           | 130            | 115 o            |  |  |  |
| Demachy Worms Co                                                                           | 402            | 402             | Sepra                  | 275            |                  |  |  |  |
| Descuenne et Girai.                                                                        | 265            | 278             | TF1                    | 276 10         | 294              |  |  |  |
| Devantay                                                                                   | 1199           | 1200            | Thermade: H Cyt        | 285            | 285              |  |  |  |
| Devide                                                                                     | 400            | 390             | Uniog                  | 225 10         | 225              |  |  |  |
| Dolisos                                                                                    | 144            | 139 70          | Vele: Ce               | 103 50         | 102              |  |  |  |
| Editions Belland                                                                           | 225            | 234 ø           | Y. St. Laurent Groupe. | 788            | 779              |  |  |  |
| Europ. Propulsion                                                                          | 339            | 332             |                        |                |                  |  |  |  |
| Finacor                                                                                    | 129            | 128 90          |                        |                |                  |  |  |  |
| Frankopans                                                                                 | t35            | 134             |                        |                |                  |  |  |  |
| GFF (group fon f.)                                                                         | 29750          | 290             | LA BOURSE              | SUR M          | INITEL           |  |  |  |
| Grand Livre                                                                                | 389            |                 |                        |                |                  |  |  |  |
| Gravograph                                                                                 | 216            |                 | 74 1                   | E IA⊦          | 'EZ              |  |  |  |
| Groupe Ongny                                                                               | 748            | 726             | 36-1                   | 3              | LONDE            |  |  |  |
| Guntol                                                                                     | 1065           |                 |                        |                | INMPE            |  |  |  |
|                                                                                            |                |                 |                        |                |                  |  |  |  |
| MATIF Notionnel 10 %, – Cotation en pourcentage du 14 mai 1991 Nombre de contrats : 89 884 |                |                 |                        |                |                  |  |  |  |

|           | CAC 40 A TERME |
|-----------|----------------|
| <br>6.405 | (MATIF)        |

1,56

Juin 91

| Volume : 6 405       | (MA              | ATIF)            |                |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| COURS                | Mai              | Juin             | Juillet        |
| Dernier<br>Précédent | 1 809<br>1 863,5 | 1 803<br>1 854,5 | 1 824<br>1 835 |

**CHANGES** 

Options sur notionnel

2,07

OPTIONS D'ACHAT

Juin 91 | Sept. 91

Dollar: 5,7530 1 A Paris, mercredi 15 mai, le dol-

COURS

PRIX D'EXERCICE

lar a confirmé sa baisse à 5,75 F, costre 5,81 F eu fixing de mardi. Les opérateurs contisuest leurs prises de bénéfice, et le dollar est repassé au-dessous de la barre de 1 70 mark. En raison du remanie mest ministériel en France, le france s'est légèrement affaibli, et le mark cotait 3,3940 F contre 3,3874 F la

veille é la cotation officielle. FRANCFORT 14 mai 15 mai Dottar |cn DM) \_\_ 1,7175 1,6950 TOKYO 14 mai 15 mai Dollar (ca yeas). 139,03 137,89

MARCHÉ MONÉTAIRE New-York | 14 mail ....

**BOURSES** 

**ÉCHÉANCES** 

Sept. 91

Dec. 91

106,89 186,92

with the same

· Alberta

· City Follows

والمحافظة فالسا

entrante .....

the Think

-

Acres 18 64 1

m No Sauge

- --

770mm 170mm

-

I hanges

4 254 4 254

7 **44** 

-

OPTIONS DE VENTE

Juin 91 | Sept. 91

PARIS (INSEE, base 100 : 28-12-90) 13 mas 14 mas 119,50 117,76 113,00 110,30 (SBF, base 100 : 31-12-81) Indice général CAC 487,65 488,99 (SBF, base 1 000 : 31-12-87) Indice CAC 40 \_\_\_\_ 1834,45 1 805,57

**NEW-YORK (Indice Daw Jones)** LONDRES (Indice e Financial Times ») 100 valeurs 1946,60 2 463,70 30 valeurs 1942,60 1925,30 Mines d'er 144,20 144,50 Fonds d'Etat 84,78 84,33 FRANCFORT 13 mai 14 mai \_\_ 1 610,90 1 598,50 TOKYO Nikkei Dow Jones 26 030,08 25 822,47 Indice général \_\_\_\_ 1 973,06 1 965,68

### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

\_ 5 13/16 %

|                                             | COURS DU JOUR                                              |                                                            | UN                                  | UN MOIS DEL                                  |                                              | X MOIS                                        | SIX MICIS                                       |                                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                             | + bza                                                      | + havt                                                     | Rep. +                              | ou dép                                       | Rep. +                                       | ou dip. ~                                     | Rep. +                                          | on dip                                  |
| \$ EU<br>\$ cas<br>Yea   100)               | 5,7520<br>4,9960<br>4,1720                                 | 5,7540<br>5,0020<br>4,1770                                 | + 158<br>- 60<br>+ 42               | + 168<br>- 38<br>+ 52                        | + 295<br>- 72<br>+ 80                        | + 315<br>- 42<br>+ 100                        | + 860<br>- 156<br>+ 313                         | + 900<br>- 161<br>+ 348                 |
| DM<br>Floris<br>FB (100)<br>FS<br>L (1 000) | 3,3930<br>3,0100<br>16,4950<br>4,0180<br>4,5630<br>10,0450 | 3,3950<br>3,0130<br>16,5050<br>4,0220<br>4,5700<br>10,0530 | - 5<br>- 5<br>+ 31<br>- 78<br>- 260 | + 1t<br>+ 3<br>+ 50<br>+ 47<br>- 56<br>- 230 | - 6<br>- 9<br>- 30<br>+ 57<br>- 153<br>- 430 | + 16<br>+ 6<br>+ 70<br>+ 79<br>- 123<br>- 390 | - 22<br>- 14<br>- 60<br>+ 171<br>- 475<br>- 960 | + 20<br>+ 16<br>+ 190<br>+ 217<br>- 428 |

### TAUX DES EUROMONNAIES

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | •                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yea 7 15/16 8 1. DM 8 3/4 8 7 Florin 8 1/2 9 FB (180) 8 3/4 9 1. L   1 000) 19 11 | 716 5 13/16 5 15/16 7 13/16 7 15/16 8 15/16 8 15/16 8 15/16 8 15/16 8 17/18 17 15/16 8 17/18 11 178 11 778 12 11 778 12 11 778 12 11 778 12 11 778 12 11 778 12 11 778 12 11 778 12 11 778 12 11 18 | 5 778 6<br>7 344 7 778<br>8 15/16 9 1/16<br>9 9 1/8<br>9 9 1/4<br>8 1/8 8 1/4<br>10 778 11 1/8<br>11 5/8 11 1/8<br>9 9 1/8 | 6 1/16 6 3/16<br>7 9/16 7 1/1/16<br>9 1/16 9 3/16<br>9 1/16 9 5/16<br>9 1/16 9 5/16<br>8 1/8 2 1/4<br>10 1/8 11 3/16<br>11 3/16 11 5/16<br>9 1/8 9 1/4 |

Ces cours pratiqués sur le marché interbançaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de le place.







•• Le Monde • Jeudi 16 mai 1991 43

## MARCHÉS FINANCIERS

Corporate and Press Communication

**BOURSE DU 15 MAI** Cours relevés à 13 h 48 Demier coms Règiement mensuel 47 26 228 171 328 60 185 10 35 76 19 40 40 50 22 76 385 185 10 385 76 50 6 18 50 50 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 50 6 18 45 10 218 177 10 185 10 45 10 185 10 185 10 185 10 185 10 185 10 185 10 185 10 185 10 185 10 185 11 185 10 185 11 185 11 185 11 185 10 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 185 11 + 2 33 | 215 | + 2 08 | 140 | + 0 82 | 230 | - 0 81 | 1070 | + 0 30 | 1210 | + 0 31 | 240 | + 0 51 | 240 | + 0 51 | 240 | + 0 51 | 240 | + 0 51 | 240 | + 0 51 | 240 | + 0 51 | 240 | + 0 51 | 240 | + 0 51 | 250 | - 1 65 | 250 | - 1 65 | 250 | - 1 65 | 250 | - 1 65 | 250 | - 1 65 | 250 | - 1 65 | 250 | - 1 65 | 250 | - 1 65 | 250 | - 1 65 | - 1 27 | 330 | - 1 23 | 1630 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 24 | - 1 2 Cpt. Erefrap.
Compt. Med.
Crityon. Crityon. Crityon.
Crityon. Crityon.
Crityon. Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
Crityon.
C 210 1 NSO 140 50 321 50 1100 595 1234 242 1890 1540 1540 215 279 395 3818 2581 750 50 389 50 347 170 389 182 41 170 389 122 4100 147 50 142 157 132 30 247 170 138 30 257 147 170 138 30 257 147 170 138 30 257 147 170 138 30 257 147 170 138 30 257 157 157 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 257 158 30 2 - 1 90 380 - 0 95 365 3750 - 2 42 1590 - 0 36 590 - 0 177 525 - 1 20 545 - 1 30 545 - 1 40 545 - 1 40 545 - 1 40 545 - 1 40 545 - 1 40 545 - 1 40 545 - 1 65 120 - 1 770 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - 1 72 1170 - - 146 - 215 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 - 216 365 3738 1940 567 567 567 567 567 569 166 50 388 165 50 284 50 60 330 94 10 91 80 208 50 1128 .... 765 168 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 129 50 130 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 50 140 - 109 - 133 - 040 - 0525 - 0525 - 0525 - 038 - 1525 - 147 - 149 Sempour (No.)
Schoeder
SCOA
SEB
Sefores
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
South Gent
Soderoff
UF Soderoff
UF Soderoff
UF Soderoff
UF Soderoff
Soderoff Laferge
Lafon
Lagrand
Lyon
Lagrand
Lyon
Lagrand
Lyon
Lagrand
Lyon
Lagrand
Lagr 1515 752 18 50 1600 455 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1 BIS.
Bollons Tuch.
Bongsain.
Bon-Marchd
Bougsain.
Bon-Marchd
Bouygose.
BP Franco.
BP Franco.
BS M.
Carefror.
Casino.
C

ent de la Presse

Ose Grama

SICAV 14/5 COMPTANT (sélection) (sélection) Cours préc. Cours préc. Cours prác. VALEURS VALEURS VALEURS **VALEURS** VALEURS VALEURS net 59590 93 10657 88 109 35 28776 56 Poste Gestion.... Première Oblig... Prévoy, Ecureul. Pm' Association 59590 93 10547 33 852 89 29 77 11568 65 4951 41 1313 20 13503 59 167 52 1209 02 12629 91 109564 40 13169 54 527 69 172 84 266 20 832 08 29 04 11397 68 4939 06 1281 17 13436 41 163 93 1173 81 12629 81 106373 20 12863 12 512 32 167 81 262 34 1055 27 223 64 788 30 7339 51 634 69 6543 29 1069 97 372 18 1263 56 1685 51 106 93 7178 01 131 14 1029 53 217 65 754 35 7057 22 616 20 6530 22 1099 97 363 11 1226 76 1652 46 150 17 178 01 125 49 960 2425 256 375 585 4401 389 960 35 306 715 126 10 760 570 136 10 220 300 .... 1140 1065 595 190 648 236 760 570 136 220 308 286 1122 1085 185 650 241 Obligations CLTRAM FR .... 108 27 26776 58 Maria Déployé.

Marigarion (Mé).

Optory.

Ordel (C).

Origny Descrise.

Pales Nouveaud.

Polad Marragor.

Perfinence.

Paribus (CF).

Paris France.

Paris France. Agentarion. AMERI-GAN 380 112 110 240 586 168 570 24500 98 50 74 369 40 583 4460 382 850 36 713 126 10 Colimag
Cogili
Considue
Considue
Control
Contr 26776 50 1083 72 131 71 933 74 159 79 5298 58 1146 20 938 54 10235 84 Fisheroblig...... Gestillori....... Gest Associat Horizon........ HLM Monétain Emp.Eux 9,8%78\_\_ 10,80% 79/94\_\_\_\_ 101 110 236 .... 24500 93 Cosertz.

Revenus Trimestr.
Revenus Trimestr.
Revenus Trimestr.
St Honord Bio-Alim.
St Honord Bors du Tr.
St Honord Gobel...
St Honord Sevest... 9 24 7 48 5 32 7 32 2 60 1 79 9 67 4 16 2 91 128 50 906 54 Associc
Area Fatur
Avenir Akee
Avenir OC
Axa Capital
Axa Court Terme 109 98 103 96 110 75 105 05 106 53 104 96 103 80 157 43 5246 12 1128 28 895 58 10184 92 Emp.Esst 12.2% 84. Emp.Esst 11% 86... 10.28% mars 86... OAT 10% 5/2000... OAT 9.8% 1/1997. OAT 9.8% 1/1996... 244 11 754 33 Lafine Amerique
Lafine Europe
Lafine Europe
Lafine Europe
Lafine Europe
Lafine Immobil ORT 10,30% 1985... PTT 11,2% 85...... CFF 10,30% 86..... St Honoré Mat Plac..... St Honoré Paclique..... St Honoré PME...... 323 1200 1785 1820 1800 1556 3970 1067 2813 1018 268 330 938 1800 Commerchank
De Beers (port.)
Dovr Chemical 863 137 287 24 70 600 1050 107 to 120 177 187 250 74 Aug Inves 252 07 254 12 318 64 232 92 106 70 101 472 Paské Činéma..... Piper Heidsteck.... Axa NPL...... Axa Première. 241 79 590 82 500 41 818 67 2 92 3930 1100 2870 1010 1802 670 1145 730 110 305 65 223 42 429 73 135 51 180 68 373 97 2051 66 CFF 10,25% nov 90 13618 94 13562 68 101 80 99 76 60 80 2 08 3 75 Promodès (CI)... Publicis 5751 76 223 42 St Honoré Service
429 73 Sécurice.
135 51 Sécurice.
180 68 Sécurice.
373 97 Sicarden.
2051 66 Soay Association
11463 03 SF-ONF Association
11189 07 SJ. Est.
20866 19 Singar 5000.
11189 07 SJ. Est.
2077 62 Singarens.
24022 30 Singarens.
24022 30 Singarens.
2517 40 S.N.L.
268 21 Soofewage. 51180 492 29 CNA 10 % 1979..... 5842 15 1183 46 20 05 447 98 141 37 194 80 1593 48 12775 17 CNB Baues 5000F... 1261 21 30 60 12524 98 CNB Paribes 5000F. 3 75 295 ONB Suez 5000F..... CNE 11,5% 86..... 3 76 8 81 774 354 3660 2060 290 10 354 287 30 389 85 2054 74 28/3 485 256 185 1250 330 128 50 707 34 1219 77 102 41 99 75 98 EnuMay, Paris.... GTE Corp.
Honeywell Inc.
Johnnesborg.
Kubota.
Latonis.
Meland Bark.
Noranda Mines.
Olivetii priv.
Pikirlood hold.
Piker loc.
Procer Gambin.
Ricoh.
Robeco.
Rodence NV.
Rolinco.
Salpon.
SCF Akinbologov.
Toaneso Inc.
Toane Becricel.
Toray bd.
Visilie Mentogra.
Wagonn Line.
Wagonn Line.
Wagonn Line. 1687 83 669 72 470 3150 10 376 CNI 1/82 5000F..... SACER. Converginmo
Cradintor
Credit Menuel Capital
Diesa
Orough France 2001 650 21 402 38 386 97 483 18 1186 21 1227 99 843 48 1015 21 250 21 152 04 1052 42 128 28 2354 89 2161 53 SAFAA...... 413 45 32 05 .... 310 .... 310 .... 310 .... 310 .... 310 .... 310 .... 310 .... 310 .... 315 .... 310 .... 335 .... 465 10 .465 .... 30 10 .... 323 70 .... 324 50 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 .... 329 469 09 1 152 95 6494 78 106 45 3 60 148 10 .... 3 65 CPH 10,90% dec.86 1447 04 666 23 1384 73 648 40 255 10 1223 322 50 120 80 883 .... 789 382 148 40 672 306 CHARB FCE 3% 100 1182 29 Lion Institution.

907 18 Lion Institution.

971 49 Lion Trésor.

145 49 Lion 20 000....

145 49 Lion 20 000...

145 87 Lion 20 000...

122 76 Messard CC...

2331 57 Messard CC... 1800 660 751 Sage\_\_\_\_\_\_Saint Dominique (F.)... Saint du Médi...... 892 2098 60 FNAC. 1601 422 59 Forcilyonnairo.... 690 760 560 845 780 1630 556 800 Drougt Investiss... Druggt Sécurité.... 223 38 Alcatel 8 % janv. 89 459 87 1185 63 890 158 786 385 150 675 313 339 316 525 504 1360 81 1460 419 175 844 377 712 Savolsienne M..... 845 757 1569 1163 72 327 14 1073 34 Sencile Manheuge 1024 57 France LARLD..... S.Eud.Part. M. France SA (La)..... 2098 57 397 80 572 18 550 17 Cours préc. From. Paul-Renard... 2500 391 315 400 73 60744 45 35829 52 2217 60 1089 35 531278 29 2149 82 VALEURS 800 315 525 385 278 20 823 12 1293 89 791 46+ 1253 18 331 50 319 539 385 276 70 1089 35 5884 50 1057 62 **Actions** GF.C.... Ecurcul Trimestr. . 5658 27 1350 50 10 602.25 145.85 596 29 • 134 60 GFIL. 1200 1156 610 380 784 5530 1200 1130 495 370 765 5370 1050 1442 581 1254 364 10 286 56 3264 17 4256 77 24702 82 9808 87 614 91 1749 54 Ageche (ste lie.)
Applications Hydr
Arbel 1449 580 1275 81 | 50 1 1460 | 1460 419 | 420 175 | 180 944 | 925 377 | 384 712 | .... 362 80 | 351 3526 | 351 3520 | 351 3520 | .... 1096 229 40 | .... 1096 2250 | 2400 145 | 145 145 | 145 1161 48 13058 91 Epercout-Sirav
Epargna Associat
Epergna Crossance
Epergna Crossance
Epergna Industre
Epergna Industre
Epergna Industre
Epergna Industre
Epergna Industre
Epergna Industre
Epergna Monde
Epergna Obligat
Epergna Velus
Epergna Velu Beins C.Moraco.... B.Hypoth.Europ.... 5151 09 Hors-cote 301 449 10 563 65 620 83 593 92 199 85 157 41 127 09 305 567 3750 Bupa Hydro Energia.
Bultoni.
Calciphos.
C 6 H Cognithor.
C Oxid. Foresson.
Chembourty Rh.
Cochery Boardin.
Coperex.
Drasot Assurances.
El Antarge.
Esrop. Accum.
Europ Soeline Ind.
Gachet S A.
Groupe Extrepion. im Marsellator 352 474 3050 ... 1540 295 465 10 tora. Paine-Monos Invantica. Invest (Ste Clo.) Lumber Fries. Lile Bopolines. Local Expension Local Invanciona. 543 32 598 38 Begtin-Say (C )..... Bénédictina Bidarmana lessarrat... 352 50 473 50 256 820 140 54 180 978 360 575 430 1400 68 34 03 70 02 446 297 300 128 335 775 1429 04 63334 20 1023 22 11906 81 835 50 6474 70 1421 54 140 35 2477 48 1086 96 165 13 1254 98 1701 12 136 572 45 182 37 Suez (CP).... 63400 Q8 3050 •---3525 720 239 40 Taitringer...... Teans Asquites.... 195 81 1220 10 191 06 13362 77 3132 .... 74 05 74 15 8 T P..... Cambodge..... Carbone Lorrains..... 700 790 680 675 13 50 13 50 Tour Billian 575 .... 28 80o 67 1096 2250 395 2400 145 300 1102 15 1301 59 445 14 1230 80 7666 08 675 1072 15 1201 60 Louis Vaiton..... U.T.A... Case Poclain.... 500 515 C.E.G.F (Frigor.)..... Cernsonire Blassy.... Cernbstt...... 2440 80 Unimnes.
1079 78 Uni-Garatte.
182 69 1242 55
11701 12 Univers Actions.
2241 51 Univers Actions.
Univers Actions.
Univers Obligation.
Values.
135 171 Values.
135 27 63 Values. 83 50 B4 50 1380 80 Esti Cash capu.... 128 .... 187 80 187 2628 06 217 12 2563 96 217 12 Champex Ny.... Estiment cani... 223 216 30 Mag.Uniprix..... CIC (CP).... 1269 83 1780 02 6918 26 13040 53 9598 94 269 08 107 27 343 31 459 65 454 42 112 17 Marché libre de l'or 998 84 6482 12 1371 99 1736 60 Cote des Changes Fonsicty..... NZ
Larger di Monda
Nicolar
Nicolar
Pessinale RD
Persidio Persidi
Cuedam
Rosanto NV
S-Gobini Eschallega
Gerra Metra
SEP R
SEP R 125 COURS COURS COURS DES BILLETS 48625 51 49501 26 26335 76 26309 42 COURS COURS MONNAJES MARCHE OFFICIEL 18965 49 130 70 préc. Franço Garantos 15/5 achat vente préc. 125 37 1906 351 240 197 10 France Index Sicav... 130 70 578 17 94 58 205 33 632 54 1336 31 6569 35 60508 84 554 80 33 62 201 30 France Obligations... 66850 66950 377 **PUBLICITÉ** 614 12 405 381 380 485 3500 212 10 Francic Pierre.... 384 383 483 **FINANCIÈRE** 1207 52 32 32 38 89 1310 11+ 6556 24+ 60388 06+ SPR at B Fract-Cani.... Télémécanique Blacz Ulines Waternies Fructs Court..... 2085 1080 500 2085 1070 Renseignements: 236 09 31 88 1132 03 | 1104 42 | 127 57 | 124 15 c : coupon détaché - o : offert - \* : droit détaché - d : demandé - • : prix précédent - a : marché contin

### Jaguar XJS: toujours plus



Rien de ce qui errive à Jaguer ne peut leieeer Indifférent un amoureux de l'eutomobile. Ainsi le merque britennique -∢reprise > depuis deux ans par Ford et qui n's pas perdu, pour eutant, l'habitude de moderniser ses modèles de tempe à autre - vient-elle de modifier sa gamme dee XJS dane see versions coupé et cabriolet.

Pour l'essentiel, le 3,6 litres passe dans la série des 4 litres (3 980 cm3, très exactement) et le V12, qui ne change pas de cylindrée (5 345 em3) réeliee de feiblse geins de performances (3/10 de seconde de 0 à 100 km/h, evec une consommetion moyenne inférisure d'un demi-litre eux 100... et une vitesse meximale finalement inférieure de 2 km par rapport à l'ancienne version eoit 230 km/h contrs 232...) ,

- TE-

Cee chiffres ne donnent pas la vériteble ralson de la ramise en chantier de cee modèles qui ont su, tout de même, pour résultats de sensibles eméliorations tant extérieures qu'intérieures. La réelité est que le relativs multiplication des « gros cubse » dens les marques de prestige et les eutres, notamment japonelses, sxige ds le part des fabricants de véhicules de luxe, une vigilance de toueles instants. Ainsi doit-on préserver une ellhouette sans ebendonner l'enclenne ligne;

**MOTS CROISÉS** 

111

123456789

<del>-|-|-|-|-|-</del>|

IA

X

HORIZONTALEMENT

I. N'est pas dene nos petits

papiers. - II. Une coupure dens le

roche. - III.' Femme de chœur. -

IV. Adverbe. Pour faire la bombe.

- V. Tornbé. - VI. Qui peut servir de crèche. - VII. Donne des cou-

leurs. - VIII. Dépression. D'un auxi-liaire. Un métal léger. - IX. Pae

gene ne trouvent pes etupide. -X. Ricole parfais

X. Rigole parfols. Agrement étran-ger. Apparu. – XI. Utiles pour ceux

qui veulent faire leur trou en ce bas

ainsi doit-on suivra l'évolution de l'électronique dans le gestion du moteur. Dans ce demie domeine, les nouvelles « Jeg » ont fait des progrès significatifs qui se traduisent par un silence et une régularité... encore plus

Toutes cee considératione nourraient laisser croire que rien de vraiment fondamental ne différencie les nouveaux modèles dse enciens. Erreur I A mettre côte à côte, une XJS coupé ou cabriolet - 6 ou 12 cylindres, lee conneiseeurs y verront d'énormes évolutions qui néanmoine n'iront pee jusqu'à les choquer. Calandre, ailes emère, edoptent des dessine et des lignes qui ne cèdent rien à la tredition meis e'inepirent de tendancee contemporaines flatteuses. Poste de conduite emélloré et utilisation du bols encore plue raffinée. Et les deux principaux cadrene restent... ronds. Ouf I

Dernier détail : toutes les versions eont livrées svec des catalyssurs à falbles pertee: Cela permet au moteur et à qui s'sn préoccupereit, de maintenir, sane modifications graves, la puissance des engins,

**CLAUDE LAMOTTE** ▶ Prix : de 385 000 france à 509 000 francs; livrables à la fin de l'été. Pour mémoire, la XJS berline, 3,2 litres reste à 273 000 france.

VERTICALEMENT

qui nous coupe. - 2, Donneit des

bisee. Grenouille ou crapeud. -

3. Pour boucher. Ceintura d'îles. -

Vieille ville. - 4. Sa dent, c'est de la eelade. Un gros pâté. - 5. Pro-nom. Un élément redioactif. -

6. Est trop jeune pour evoir beau-Ruseie Un commencement.

8. Symbole. Elle n'est pae belle à voir. - 8. Bien ennuyées en met-

tant de la douceur dens l'expres-

Solution du problème nº 5518

**Horizontalement** 

Peut qualifier le ton de calui

PROBLÈME Nº 5520

sion.

XI. Encas. Tee.

Mariages

Cristina et Stéphane.

célébré dans l'intimité, le 7 mai 1991.

Vasco de Gama 4800, Les Condes, Santiago, Chili, Ambassade de France, BP 6, Vientiane, Laos. 38, rue Guersant, 75017 Paris. 154, avenue Ledru-Rollie, 75011 Paris.

M= Jeanne Baron, son épouse, Anne-Marie et Charles Amiel, ses enfants, Marie-Laure et Brice Amiel, ses petits-enfants, Les familles Arcangéli, Rivières, Lô,

Et amis, ont la douleur de faire part de décès de M. Pierre BARON,

survenu le 8 mai 1991, à l'âge de qua-

Mª Simone Jeanne Armande

BOUDRY, en son vivant demeurant à Aubenes (Ardèche), quartier de Lazuel, résidence Sainte-Moniq chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres, dévouée secrétaire

Société des amis de l'île d'Aix, 22, rue de Dousi, 75009 Paris. Résidence Seinte-Monique, quartier de Lazuel, BP 216, 07204 Aubenas.

I. Escalator. - II. Barman. Go. -III. Evoé I, Ecru. - IV. Noire. Lee. -- Anne Delarbre, V. Insectes. VI. Hisse, VII. Thésée. son épouse, Et Guillaume (†), . - VIII. Eure. Rå. -Repacher. X. Do. Ire. Té. ont la dosleur de faire part de la mort

Jean DELARBRE,

Il a combatts pour la justice, les opprimés et la France.

Neissances - Paul et Isabelle MENNECIER. partagent avec Marie-Angélique la jnie d'annoncer t petite-sœsr,

Clémence.

le 26 avril 1991.

M. et M= Michel GATTEGNO,
 M. et M= Victor SEROUSSI,
 Joseph, Nathannel et Jérémie,
 Céliz et Vincest, Juliea,
 t heureux d'annoncer le naissance

Hanna SEROUSSI.

leur petite-fille, fille, sœur et consine

8, boulevard Julien-Potin, 92200 Neuilly-sur-Seine. 76, quai de la Loire, 75019 Paris.

- M. et M- Jeas-Yves L'HOMME, M. et M- Gny-Alsin THIOLLIER, out heureux de faire part du mariege

### Décès

Ses parents

maire de Mauléon-Barouss ancien conseiller général des Hautes-Pyrénées,

Les obsèques ont eu lieu à Mauléon Barousse, le 11 mai.

[Mé le 16 juin 1911 à Paris, Pierre Baron étalt maire de Maniéon-Barousse (Hautes-Pyrénées) depuis 1971. Il avait été conseiller gépéral PS du cantors de Mauléon-Barousse de 1973 à 1970 à 1970 de 1970 à 19 du cant 1979.]

- La Sauvegarde de l'art français, le Société des amis de l'île d'Aix et ses amis de la résidence Sainte-Monique d'Aubenas ont la tristesse de faire part du décès de

piessement décédée à Aubenas

la dimanche 5 mei 1991, à l'âge de trente-cinq ans.

 M. et M= Alain Fruchard,
 M. et M= Yves Fruchard,
 M= Gilles Fruchard,
 M. et M= Pascal Debacker, M. et M= Denis Fruchard, M. et M= Marc Fruchard,

M. et Ma Jean-Luc Fruchard M. et M= Hugues Fruchard.

M. et M. Hugues Fruchard,
M. et M. Pascal Mannene,
M. et M. Clément Fruchard,
M. et M. Matthieu Fruchard,
M. et M. Jean Champeix,
M. et M. Augustin Fruchard,
M. et M. Bruno Fruchard,
M. et M. Bruno Fruchard,
Isabelle, Etienne, Martin, Magali,
Christian, Sophie, Olivier, Christophe,
Noëlle, Nicolas, Luc, Jean-Baptiste,
Marin-Amélis, Pierre, Astolae,
Violaine, Damien, Rémy, Simon,
ses petits-enfants,
Virginie, Amandins, Charlotte,

virginie, Amandins, Charlotte, Arthur, Charles, Florent, Sébastien, Margot, Kim, Cécile, Vivien, ses antière-petits-enfants, M. Pierre Fruchard, M. et M- Louis Fruchard,

ses fières, Les familles Hédé-Haüy, Tison. Cohin, Fruchard,

font part du décès de M. Henri FRUCHARD.

endormi dans l'espérance du bonheur éternel, le 12 mai 1991, à l'âge de

Les obsèques auront lise la jesdi 16 mai, à 15 beures, en l'église de Saint-Mesmin (Vendée).

Une messe sera célébrée en l'église

Saint-Pierre de Neuilly, sa parois samedi 25 mai, à 11 heures. 111, rue de Fostensy, 94130 Nogent-sur-Marne.

43120 Monistrol 43120 Monstrot. 23, rue Franklin-Roosevelt, 94130 Nogent-sur-Marne, 10, rue Mulesherbes, 69006 Lyon. 15 bis, rue de la Mèche, 27800 Brionne, 9, square Camélinat, 94800 Villejuif. 8, rue Nationale,

32700 Lectoure, Lénardière, 85700 Saint-Mesmin. - M. et M= François Wolff, Marianne, Nicole et André, M. et M= Philippe Jacob, ean-Pierre et Hélène,

M. François Jacob, ses enfants et petits enfants ont la douleur de faire part du décès de

M= Andrée JACOB, nce Lehma

survenu le 9 mai 1991, à Paris, dans sa

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-mité familiale.

Nous apprennus le décès, surveue le amedi 11 mai 1991 à Paris, du

général Albert MOULLET.

dont les obsèques seront célébrées ven-dredi 17 mai, à 10 h 30, en l'église Saint-Louis des levalides, à Paris, et l'inhematine, samedi 18 mel, à 11 heures, à Cpers (Var).

[Né le 15 solt 1908 à Muraelle et ancien élève de Saint-Cyr, Albert Moullet s servi en Indochine perdent le seconde guerre mondiale. Il est ensuire affecti en Afrique, notamment au Camerous, et à Hadiagness. En 1964, il commende le secteur d'Alger-Saint. Entre février 1962 et mai 1964, il » été chef du cabinet militaire de M. Pierre Messuser, ministre des ermées, derant le asptonuet du général de Gentle. Il cert à Delar, avant d'être versé en deutième section (réserve) avec le rang de général de corpe d'armée. Albert Moullet était grand officier de la Légion d'houneur.]

M= Sylvie Poli,
M. et M= Jacques Poli
et leurs enfants,
Les docteurs Colette et Daniel Poli
et leurs enfants,

Les docteurs Marie-Sylvie Coves-Poli et Jacques Coves et leur fils, Parents et alliés ont la douleur de faire part du décès de

M. Jean-Baptiste POLI,

directeur administratif honoraire FPA. Les obsègnes euront lieu le jeudi 16 mei 1991, à 10 h 30, en l'église

Nos abonnés et nos actionnaires, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnet du Monde » sont priés de bien vouloir nous com-muniquer leur numéro de référence.

Ses amis,
 Ses collègues des eeités du biologie moléculaire du gène, d'immunoparasi-tologie, de parasitologie expérimentale et des régulations immunitaires, à l'Ins-titut Pasteur,
 ont la profonde tristesse de faire part du décès du

docteur Fernando PLATA, recteur de recherche à l'INSERM,

survenu à Paris, le 5 mai 1991.

[Né le 7 avril 1946 à Bogota (Colombie), M. Pleta était directeur de recherche à l'INSERIA. Il était entré en 1981 dans l'unité d'immunoparasitologie de l'Institut Pasteur de Paris. Nommé en 1986 corrasponasible, avec Sinom Wain-Hobeon, du laboratoire de biologie et d'Immunologie moléculaire des rétrovirus, il était devenus per la suite responasible de laboratoire d'immunopathologie des rétrovirus dès la créstion du nouveau département de side et des rétrovirus. Ses recherches, qui les out valu une renommée internationale, ont essentiellement porté sur divers aspects de la réponae insausse et de l'immunopénétique. Il a été en particulier le premier chercheur à désonntre la présence de caltules l'expotociques spécifiques du VIII chez les mudades atteints de tida.]

- Claude Raoul-Duval Nadine Nimier, Francis et Marie-Paule Raoul-Duval, leurs enfants et petits-enfants, ont la tristesse d'annoncer le décès de

Renée VAUTIER-AMIOT. sculpteur,

L'incinération a eu lien dans la plus

survenu le 6 mai 1991.

M= Charles Yence,
 née Michelle Delaittre,

stricte intimité.

son éponse, François et Fafou Yeace, Mario-Thérèse et Albin Tzaut, ses enfants, Stéphanie, Astoine, Charlotte et Mathilde Yence, Bruno et Emmanuel de Lescure,

Jeanne Tzant. Ainsi que ses parents et alliés, ont la douleur de faire part du décès de

M. Charles YENCE, ministrateur en chef de 1º classe des affaires maritimes (ER),

capitaine au long cours,
capitaine au long cours,
diplôme d'études supérieures de droit,
officier de la Légion d'honneur,
croix de guerre 1939-1945,
commandeur de Mérite maritime,
ancien auditour de l'Institut des hautes études de la défense nationale, président d'honneur de l'Association amicale

survenn en soe domicile le jeudi 9 mai

La cérémonie religieuse a en lieu en l'église de Gagnac (Aveyron).

Cet evis tient lieu de faire-part.

Château de Gaguac, 12310 Laissac. Domaine de la Ronce. les Etangs, 92410 Villo-d'Avray. Pont de la Croix, 30120 Le Vigan.

### Remerciements

- Les familles Zérah et Levy-Corcos, remercient vivement les personnes qui leur ont témnigné amitié et sympathic à l'occasion du décès de

M. Charles ZÉRAH.

Les prières de mois esront lies le jeudi 16 mai 1991 à 19 h 30 et le samedi 18 mai à 10 h 30, à le Maison

17, evenue Paul-Langevin, 92260 Fontenay-aux-Roses.

Messes anniversaires - Le 6 mai 1987, disparaissait

M. Julien CARNET.

A tous ceux qui l'ont epprécié, Jean Carnet, son fils, et tante la famille, demandent de se souvenir.

Use messe ansiversaire sera dite la

### - Tous ceux qui ont conquet aimé Cino del DUCA

sont priés d'assister os de s'unir d'intention à la messe qui sera célébrée pour le vingt-quatrième anniversaire de son décès le vendredi 24 mai 1991, à 10 h 30, en l'église de la Madeleine place de la Madeleine, à Paris-8.

<u>Anniversaires</u>

A l'occasion de septième anniver-saire de décès de

André BLONDEAU.

il est demandé à tous ceux qui se sou-viennent une fidèle et particulière pen-

- Il y e trois ans, le 16 mai 1988,

Michel COTTÉ quitteit cesx qei l'aimaient et qu'il aimait.

### Communications diverses

- Le Prix des arts, des lettres et des sciences de la Fondation du judaïsme français pour 1991, décerné à Charles Mopsik, docteur d'Etat en philosophie, Ini sera remis le mercredi 22 mai 1991, à 17 h 30, salle Gavean, Paris-8, Les invitations peuvent être demandées par téléphone au 42-94-15-44.

- Congrès international: « Darwinisme et société », Paris, 4, 5 et 6 juin 1991. Renseignements et inscriptions: Patrick Tort, BP 70, 93230 Romainville; tél.; 48-43-76-08.

- Journée d'étude ; « Le métier d'éducateur : enjeux d'une redéfinition et sélection scolaire », 25 mai, à Evry (91), 14, place des Terrasses-de-l'Agora. Cette journée d'étude s'adresse aux enscignents, éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux, étudients. Il o'agira d'analyser le sens et les enjeux de la redéfinition du métier d'éducateur spécialisé à laquelle participe la réforme de diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé de 1990, Informations, ins-eriptions : Association des emis de CFE, 6, rue du Moulin-de-Saquet, 94800 Villejuif, tel.: 46-78-21-34,

- SOFALINE, L'espace d'un salon. Ouverture, 174, boulevard de Havre, RN 14, 95220 Herblay.

### CARNET DU MONDE

ments: 40-65-29-94 Tarif : la ligne H.T.

Toutes rubriques ..... Abonnés et actionnaires ... 80 F Communicat, diverses ..... 95 F Thèses étadiants ..... 50 F

### JOURNAL OFFICIEL

Soot publiés au Journal officiel du mercredi 15 mai :

UN DÉCRET - Nº 91-433 du 13 mai 1991 modifiant le décret nº 86-248 du 24 février 1986 relatif à l'attribu-tios d'une indemnité forfeitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale 'administration.

DES ARRÊTÉS - Du 24 avril 1991 relatif aux pièces d'état civil requises pour la délivrance de la carte nationale d'idemité.

- Du 2 mai 1991 modifient l'arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'epprentissage aoticipé de la

STERN

Chevalières armoriées Cartes de visite

le prestige de la gravure

47. Passage des Panoramas 75002 PARIS Tél. : 42.36.94.48 - 45.08.86.45



### Je n'ai pas d'auto, j'ai mal au dos, je dois passer une radio.

Si vous avez à domicile le moindre problème de EUROP ASSISTANCE avec le nouvel abouneme santé, au meins voes e'aurez pas de problème

VIE OUOTIDIENNE, s'occupe de tout, sur simple appel téléphonique, 24 h. sur 24. Après être allé su bont do monde, EUROP ASSISTANCE vicol



Notre grande idée c'est vous. BANQUES, AGENCES DE VOYAGES, ASSUREURS, 3615 EUROP ASSISTANCE

EUROP ASSISTANCE VIE QUOTIDIENNE

si j'appelais Europ Assistance ? d'intendance. Troover un médecin, envoyer une ambulance, faire venir un proche, prendre en charge

## PARIS EN VISITES e L'hôtel de Lassay » (carte d'iden-tité), 14 hesres, 33, quai d'Orsay (P. Fernandez).

« Les Invalides Insolites. Du caveau des gouvernesse à l'épothicairerie. Souvenirs de l'Empereur », 14 h 30, première voûts, côté Seine (Tourisme culturel). s Ou boulevard du crime au fau-bourg Saint-Martin », 14 h 30, métro Filles-du-Calvaire (Parls pittoresque et

s Splendeurs du Pérou : l'ert de cosr des Chimus et des Incas », 14 h 30, haile du Musés de l'Homme

é Le jardin du Luxembourg : his-toire d'sn jerdin et d'sn pelale », 14 à 30, métro Luxembourg, à l'entrée du jardin (Connelesance de rs 0e la place des Victoires au Palais-Royal s., 14 h 30, 10, place des Victoires (Art et Histoire).

s Hôtela célèbres du Merale », 14 h 30, métro Seint-Paul-le Merais s L'hôtel de Louzun et ses lambris dords » (la visita peut être ennulée, téléphoner le metin : 45-74-13-31), 14 h 30, 17, quai d'Anjou

•

**GUY BROUTY** 

Verticalement

1. Ebéniete. Dé. - 2. Savon.

Huron. - 3. Croisière. - 4. Amère. Sépie. - 5. La. Eche, Ers. - 6. Ane.

Tiercé. - 7. Clée. Ah I -

8. Ogresse. Eté. - 8. Roue. Entrée.

**JEUDI 16 MAI** s Lee appartements rocaille du pelsis Soubise », 14 h 30, 60, rue des Francs-Bourgeols (Paris histori-

: « Le simetière pristassatique de Picpus », 14 h 30, 35, rue de Picpus (S. Rojon-Kern).

(S. Rojon-Kem).

a Les frence-maçons ss Père-Lachaise s, 14 h 45, porte principale,
hnsieverd de Ménilmantant
(V. de Langlade).

s La meison de Marie Touchet et le
cellier gothique de l'Abbaye d'Ourscamp s, 15 hesres, 22 bis, rue ds
Pont-Louis-Philippe (D. Bouchard). s Cités d'artistes et jardins secrets de Montmertre », 15 heures, métro Abbesses (Conneissense d'ici et

**CONFÉRENCES** 18, boulevard Haussmann, 14 h 15 et 18 heures : « L'occupation ellemande dans le Nord-Pes-de-Calale », par Y. Le Maner (Maison de la région Nord-Pas-de-Calais).

Ecole européenne des effaires, 108, houleverd Melesherbes, 16 h 30 : point meneuel, suivi d'une table tonde, « La Chine en 1991 », par S.E. M. Cai Fangbo, ambassadeur

de la République populaire de China (Institut de Pacifique).

Mairie du 13º arrondiss des mariages], 1, place d'Italia, 17 h 45 : « Le cours de la Bièvre », par M. Stockburger |Société d'his-toire et d'archéologie du 13 srrondis-

23, rue de Sévigné, 16 h 15 : s Les grandes abbayes du Moyen Age at l'évolution du tissu srbain », par J.-P. Willesme (Masée Carnavalet). Cantre Georges-Pompidas Isalle

Jean-Prouvé), 18 h 30 : « Mei du livre

d'art. Cycle L'engendrement de l'œu-vre : la temporalité picturale », svec

J. Petitot et H. Mnocheroni. Débat snimé per J.-P. Klein et I. Darrault., AFSJM, 38, rue dea Amendiers, 20 heures : s Les étrangers dans la Résistance », débat animé par P. Jarresu, journaliste du Monde, avec la participation de M. Charzat, député, MM, S. Courtoie, Demo Maffini, R. Kojitski, A. Rayaki, Vos Geritchian, et la perticipation de MM. H. Bulawko et R. Fichtenberg (association identités-Egalités)

A STATE OF THE STA

豊 鎌倉門 キャー・・・・・ The second secon

quint it is

STATE OF STREET

State of the state

<u>Andrew of States and Andrews of the States </u>

Grand grade and the second of the

And the second second 

والمراز والمراز والمتحارة أأأنأ أوكو ويسمو grand agrandance is a single con-

angel and expenses a 177 days and a second

Party of the second of the sec

Marie Control of the August 1988

Marin Al aspect desired . The second was sided

D2 6/517)

But 70 March 19 11 the THE PARTY OF THE P - 17EA - 17EA - 12 - 12 - 1

Smith ministers in

more an am v.

the party of the same of the s

May the page of the second of

The second of the second

prince and the second

may the same of the same

The same will be

The way to the way for free for the same of the same of

was a series

19. 19.00 \ Sec. 1

Mary Control

4 ....

Exerci-

A trees

Application of the second

Jan a Same

to give in sering time and in

Sandar i . . . . .

Jan 24, 245

**Profes** 9,3 (4)

Free galactic

Belleville State of the second

A TOTAL PROPERTY.

Prévisions pour le jeudi 16 mai 1991 Ciel variable, averses dans l'Est

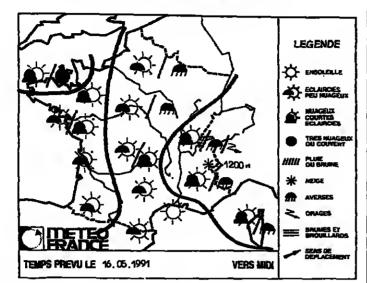

### SITUATION LE 15 MAI 1991 A 0 HEURE TU



Vendredi 17 mai ; des nueges sur le

Oes Vosgas et de l'Alsace à la Franche-Comté et à Rhône-Alpes, sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse ainsi que sur les Pyrénées le ciel restera blen nusgeux avec encore par moments des pluies ou des averses orageuses.

Sur la Lorraine, la Chempagne-Arderines, l'Ile-de-France, le Centre, les pays de Loire, le Poitou-Charentes, le Massif Centrel, les plaines du Sud-Ouest, le Languedoc et le Roussillon, la journée devrait être bien ensoleillée mai-

midi. Cependant, dens l'après-midi, des nuages venent du nord-ouest gagneront les Charentes, les pays de Loire, le Cen-tre, l'Ile-de-France et les Ardennes.

Enfin, sur le Bretagne, la Normandie et le Nord, après une matinée ensoleil-lée, les nueges arriveront et ils donne-ront un peu de pluie l'après-midi. Le mistral et le tramontane souffle-

4 à 7 degrés en général. L'après-midl, il fera da 14 à 18 degrés sur la moitié nord, de 17 à 18 degrés sur la moitié sud.

### PRÉVISIONS POUR LE 17 MAI 1991 A 12 HEURES TU



| TEMPÉRATURES :<br>Valous extrême<br>le 14-5-1991 à 18 heures TU                                                               | me xime - minima<br>es relevées entre<br>et le 15-6-1991 à 6 heures T                                                                                                                                                                                                                                    | et temps obs<br>>a 15–5-9 | ervė<br>1                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRANCE  AJACCIO 18 8 D BIARRITZ 14 12 N BORDEART 17 11 C BOURGES 17 6 N CAEN 12 3 N CHERBOURG 12 4 N CLEMONT-FER 17 9 C DLION | ETRANGER  ALGER 25 S  AMSTERDAM 13 0  ATBENES 23 16  BANGEOK 36 26  BARCESLONE 19 10  BELGRADE 18 S  BERLIN 14 5  COPENBAGUE 14 5  DAKAR 23 19  DEELGRADE 18 5  DAKAR 23 19  GENEVE 18 11  HONGEORG 28 24  ISTANBUL 20 13  FEUISALEM 32 22  LE CAURE 36 22  LESONNE 28 12  LE CAURE 36 22  LESONNE 28 12 | N MADRID                  | 8 D   9 D D   11 D D C C D N   9 D D C C D N   9 D N P   17 P D D D D D D D D D D D D D D D D D D |
| A B C ciel couvert                                                                                                            | D N ciel ciel oraș                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 T. 1 T.                 | #<br>neigr                                                                                        |

TU = tempe universel, c'est-à-dire pour le France : heure (égele moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure an hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

## RADIO-TÉLÉVISION

### **IMAGES**

## Le dur jeu des trois familles

ES premiere ministres sont numiné, déjà enalysé mais non périssables. En regardant le journal télévisé du aoir, mardi sur TF 1, Michel Rocard a d0 mesurer l'extrêma précarité des baux de location à Matignon. Les ectualités, comme l'on disait encore à l'aube de la 5. République et de grand-papa de Gaulle, le donneient partant, ou invité à partir. incessamment ou eous peu, et même avant.

Si non e vero... Cela evait toutes les apparences du vrai, dans la fièvre politique du mardi soir. Et ce fut un régel que da voir sur TF 1, les spécialistes se débrouiller avec cette patzte chaude, cette chroni-

encore confirmé. TF1 avait des informations en béton. Gérard Carreyrou nous a incliqué en effer que, après « trois ans et quatre jours de vie commune» - c'est dira s'il est un obsarvateur précia et balzacien des scènes de la via conjugale, e le mariage d'intérêt, le mariage de raison allait être suivi d'un divorce à l'amiable ». C'était plutôt rassurant, notamment pour nous autres, enfants de la France.

Jaan-Luc Mano, qui confirma, hélas, que « ce ne fut jamais une histoire d'amours, fit elors un empla recensement dee promis (es). Le président, homme pré-

avait dans sa manche, un jeu complet dea trois families. La familia des « classiques », dira Jean-Luc Mano, une famille nombreuse assurément : Pierre Bérégovoy, classique des caciques, Pierre Joxe, Lio-nel Jospin, Michel Delebarre, jeuna classique, et Laurent Fabius, mais « qui aurait refusé la semaine dernière » un classique come-back.

Puis vint la familla des « amis», évidemmant plus restreinta, vu qu'un préaidant dana l'exercice solitaire du pouvoir doit surveiller ses fréquentations. Là le choix devenait comélien : Roland Dumas «le candidat du cœur», Jean-Louis Bianco « l'homme de confiance » et qua d'un départ annoncé, humé, voyant at d'una infinie sagesse. Robert Badinter « l'ami de tou- l'énigme, peut-être, en page une.

jours ». Enfin Jeen-Luc Mano parla de la famille « new-look », la famille hip hop, seule susceptible de créer un choc dans l'opinion en pleine rêverie morose. A se facon gourmande da la qualifier da « championne toutes catégories du dynamisme», on vit qua la journalista avait ses préférences, ou ses informations, pour vouloir ainsi faire d'Edith Cresson la première femme à conquérir un des derniers sanctuaires, Matignon. Meis Jean-Luc Mano convint que si ce n'était elle ce pourrait être sa sœur, Elisabeth Guigou, ou son frère en new-look, Michal Charesse, Solution de

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-kendi. Signification des symboles :

> signalé dans « le Monde radio-télévision » : O Film à éviter ; » On peut voir ; » » Ne pas manquer ; » » Chef-d'œuvre ou classique.

### edi 15 mai

|      |                                                                                                      |       | <u>lercre</u>                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
|      | TF1                                                                                                  | 23.40 | Megazine :                                  |
| 2.50 | Variétés : Sacrée soirée.<br>Magazine : Perdu de vue.<br>Magazine :                                  | 0.35  | Musiqua : C                                 |
| 0.00 | C'est à Cannes.<br>Au trot.<br>Journal, Météo et Bourse.                                             | 21,00 | Cinème :<br>Commando,<br>Film britanniq     |
|      | A 2                                                                                                  |       | Flash d'info                                |
| ).10 | Sport : Football.<br>Finale de la Coupe des vainqueurs de<br>coupe : Barcelone-Manchester United, en | 23.10 | Cinéma :<br>Le Prix de la<br>Film eméricair |

direct de Rotterdam, 22.00 Téléfilm : Catherine de Médicis. 23.25 Journal et Météo. 23.45 Magazine : Prolongations. Special tennis (60 min.).

FR3

20.45 Magazine: Magazane:
La Merche du siècle.
Au nom du père, Invités: Maurice Béjart,
Yann et Henri Queffelec, Alain Bosquet,
Katherina Pancol, Dominique Fernandez,
Françoise Hurstel, Annette Kahn. 22.20 Journal et Météo.

22.45 Magazine :

Faut pas rêver.

Mexique: le tortillard da Chihuahua;
France: Good Morning Chambley; Carneroun : un sultan du Moyen Aga.

Alice. Carnet de notes.

|       | CANAL PLUS                           |
|-------|--------------------------------------|
| 21,00 | Cinème :                             |
|       | Commando, o                          |
|       | Film britannique d'Ian Sharp (1981). |
| 23.00 | Flash d'informations.                |
| 23.02 | Le Journal du Festival.              |
| 23 10 | Cinéma :                             |

ta passion. ■ ain de Leonard Nimoy (1888). 0.50 Cinéma : New York Stories. 
Film américain de Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Woody Allen (1988) (v.o.).

20.50 Histoires vraies.

Un quartier d'enfer.

22.15 Débat : Les ripoux et les Zorro de l'administration. 0.00 Magazine : Bruits de Cannes.

M 6

20,35 Téléfilm : La Croisée des chemins. 22.15 Série : Equalizer. 23.05 Documentaire : 23.55 Six minutes d'informations.

0.00 Megazine ; Dazibao. LA SEPT

21.00 Documentaire: The Store,

23.05 Cinéme : Le Feim. Film danois de Henning Carlson (1988). 0.55 Court-métrage : Voyage vers la naissance,

### FRANCE-CULTURE

20.30 Antipodes. La parole créole. 21.30 Correspondances. Des nouvelles de la Belgique, du Canada et de le Suisse. 22.00 Communauté des radios publiques de langue française. Histoires fantastiques d'après Edgar Allan Poe.

22.40 Les nuits magnétiques. Le jeune cinéma français.

0.05 Du jour eu lendemain. 0.50 Musique : Coda.

### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 3 mai 1980 lors du Printemps de Lugano): Le pigeon des bois; Le chant de la Tarre, de Mahler, par l'Orchestre philhermonique de Radio-France, dir. : Eliahu Inbal.

23.07 Poussières d'atoilee. Jazz club.

## Jeudi 16 mai

| TF 1                                                                                                                                                                           | 1.35 Musique : Carnet de notes.                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.30 Feuilleton : Côte Quest (rediff.).<br>15.25 Fauilleton : Orages d'été (rediff.).                                                                                         | CANAL PLUS                                                                                                                                                                                |
| 18.25 Club Dorothée. 17.25 Série : Chips (rediff.). 18.15 Jeu : Une familie en or. 18.45 Feuilleton : Santa Barbara. 19.15 Jeu : La Roue de la fortune. 19.50 Divertissement : | 15.05 Le Journel du Festival (radiff.). 15.10 Magazine : 24 heures (radiff.). 16.00 Surprises spéciel Cannes. 18.15 Cinéma : Après après-demein.  Film français de Gérard Frol-Coutaz (19 |
| Pas folles les bêtes i<br>19.55 Tirage du Tec-O-Tac.                                                                                                                           | 17.40 Surprises spécial Cannes.<br>18.05 Canaille peluche.                                                                                                                                |
| 20.00 Journal, Tiercé, Loto sportif, Météo,<br>Trafic infos et Tapis vert.                                                                                                     | En clair jusqu'à 20.30 ———————————————————————————————————                                                                                                                                |
| 20.50 > Téléfilm : Embarquement pour l'anfer (1- partia).                                                                                                                      | 18.50 Top albums.<br>19.20 Magazine : Nulle pert eilleurs.                                                                                                                                |
| 22.25 Magazine : Le Point sur la table.<br>23.45 Magazine : C'est à Cannes.<br>23.55 Journal, Météo et Bourse.                                                                 | 20.30 Cinéma :<br>La Captive du désert. ■<br>Film français de Raymond Depa                                                                                                                |
| A2                                                                                                                                                                             | (1990).<br>22.05 Flash d'informations.                                                                                                                                                    |

|   | 16.05 | Sene :<br>Les Cinq Dernières Minutes.<br>Série : Arsène Lupin (rediff.)     | 22.15 | Cinéma :<br>Kickboxer.   Film américain de David Worth et                        |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|   | 18.15 | Magazine : Giga.<br>Jeu : Des chiffres et des lettres.                      | 23.50 | Selle (1989). (v.o.).<br>Cinéme : Le Vie en plus. o<br>Film eméricain de John He |
|   | 19.05 | Série : Alf (rediff.).<br>Série : Mac Gyver (rediff.).<br>Journal et Météo, |       | (1887) (v.o.).                                                                   |
|   | 20.45 | Magazine : Envoyé spécial.                                                  |       | LA 5                                                                             |
|   |       | Le stress, Légumes-éprouvettes. Mexico : à bout de souffle.                 |       | Série : L'Inspecteur Derrick.                                                    |
|   | 22.05 | Cinéma :                                                                    |       | Série : Soko, brigade des stups.                                                 |
| l |       | Faut pas en faire un drame.                                                 |       | Tierce à Auteuil                                                                 |
| l |       | Film américain de Howard Zieff (1983).                                      | 16.50 | Youpi I L'école est finia.                                                       |
|   |       | Journal et Météo.                                                           | 17.20 | Série : Star Trek.                                                               |
| ı | 0.00  | Documentaire :                                                              |       | Série : Misslon casse cou.                                                       |
|   |       | La culture en chantiers.                                                    | 19.00 | Jeu : Le Ligne de chance.                                                        |
| ı |       | Sous le vent, de Robert Kramer.                                             | 19.40 | S <del>éri</del> a :                                                             |
|   | 0,30  | Série : Le Saint (rediff.).                                                 |       | Les aventures de Léon Duras,<br>chroniqueur mondain.                             |
| ı |       | FR3                                                                         | 20.00 | Journal et Météo.                                                                |
| ì | 44 20 | Questions au gouvernement                                                   | 20.40 | Journal des courses.                                                             |
| Į | 14,30 | en direct du Sénat.                                                         | 20.50 | Téléfilm : La Nuit du harem                                                      |
| ł | 17.05 | Documentaire : Durrell en Russie.                                           |       | (demière partie).                                                                |
| l |       | Les Demières Steppes vierges.                                               | 22.30 | Magazine : Conséquences.<br>Mitterrand : j'ei dix ens?                           |
| l |       | Amuse 3.                                                                    | 22 20 | Bruits de Cannes.                                                                |
| l | 12 10 | Magazina : C'est pas juste.                                                 | 23.30 | Digita de Califica.                                                              |

18.10 Magazine : C'est pas juste.

Les Oiseaux. ■ ■ Film eméricain d'Alfred Hitchcock (1962).
22.45 Journal et Météo.

Le Messager. 311 Film britanniqua de Joseph Losey (1970).

1,10 Courts métrages : Regards sur court.

18.30 Jeu:

20.45 Cinéma :

23.15 Cînéma :

| Questions pour un champion.                                                    | 23,50 Journal de le nuit. |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 19.00 Le 19-20 de l'information.<br>De 19.12 à 19.30, le journel de la région. | M6                        |
| 20.05 Divertissement : La Classe.                                              | 14.05 Série : Cagney et L |

|                | <u> </u>                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 14.05<br>14.55 | Série : Cagney et Lacey.<br>Musique : Boulevard des clips<br>(et à 0.40). |
| 15,40          | (et à 0.40).<br>Variétés : 8(au, blanc, clip.                             |

23.40 Magazine : A la cantonade.

16,50 Série : Drôles de dames. 17.40 Jeu : Hit hit hit hourra! 17.45 Jau : Zygomusic. 18.15 Série : Espion modèla.

22.08 Le Journal du Festival.

19.10 Série : Le Petite Maison dans la prairie.

19.54 Six minutes d'informatione. 20.00 Série : Cosby Show. 20.35 Cinema : Le miroir ee brisa. 
Film britannique de Guy Hamilton (1979).

22.30 Téléfilm : Meurtrea en série. 0.00 Six minutes d'informations. 0.05 Magazine : Dazibao.

LA SEPT

### 18.30 Documentaire : Jerry Lee Lewie.

16.55 Documentaire : Johnny Clegg. e revolution with e smile. 17.25 Téléfilm : Lieutenant Lorena (3º partio). 18.40 Court métrage : Les Pinsons.

18.55 Documentaira : Lorang's Way. 19.55 Chronique : Le Dessous des cartes (et à 22.55).

20.00 Documentaire : Histoire parallèle. Film américain de David Worth et M. Di Selle (1989). (v.o.). 21.00 Megazine : Avis de tempête. 23.00 Une leçon particulière de musique avec José Van Dam.

### FRANCE-CULTURE

20.30 Dramatique. Oreste, d'après Yannis Ritsos. 21.30 Profils perdus. Roger Caillois (2- partie). 22.40 Les nuits magnétiques. Le jeune cinéme françals.

0.05 Du jour au lendamain. 0.50 Musique : Coda. FRANCE-MUSIQUE

20,30 Concert (donné les 15 et 18 mars à Hano vrej : Preludium fur Nemesis, de Heiffter; Concerto pour piano et orchestra n- 2 en si bémol majeur op. 19, de Beethoven; Symphonie nº 4 en fa mineur op. 36, de Tchaf-kovski, par l'Orchestre symphonique de la Norddeutsche Rundfunk, dir. Chrisrobal Halffter; sol.: Valery Afanasiev, piano. 23.07 Poussières d'étoiles.

ı'a

Du lundi as vendredi, à 9 heures, sur FRANCE-INTER «ZAPPINGE» Une émission de GRABERT DENOYAN

avec ANNICK COJEAN

## Deux laboratoires souterrains seront construits pour étudier le stockage des déchets radioactifs

Le ministre de l'industrie, M. Roger Fauroux, a présenté. mercredi 15 mai au conseil des ministres, un projet de loi sur le stockage des déchets radioactifs que les parlementaires discuteront au début du mois de juin.

Le projet, qui s'inspire des racommandations du rapport de M. Christian Bataille (le Monde du 14 décembre 1990), precise le contenu du texte arrêté à la mi-février par le ministre de l'industrie. On y retrouve le souci du gouvernement de se donner tous les moyens nécessaires pour prendre une décision... dans quinze ans. Ce n'est en effet pas avant cette date que l'on pourra décider du site de stockage définitif de ces déchets à vie longue et fortement radioactifs dont

le volume en l'an 2 000 approchera les 85 000 m3.

D'ici là, le ministère soubeite accroître les moyens de recherche dans trois domaines : le conditionnement des déchets; leur retraitement poussé, notamment en ce qui concerne les déchets à vie longue dits « alpha »; leur enfouissement et leur stockage. Mais, il n'est pas possible d'inscrire des actions de reeberche aussi ponctuelles dans un texte législatif. Aussi, le ministre de l'industrie, qui souhaite que le Parlement ait son mot à dire sur un sujet aussi délicat, a-t-il décidé qu'un rapport public sur l'évolution de ces études lui serait transmis chaque année,

De même, à l'issue d'une période qui ne dépassera pas quinze ans, un bilan global des résultats de ces recherches sera dressé pour que l'exé-eutif puisse proposer au législatif la solution qu'il envisage sur le stockage définitif des décbets. A cette fin, deux laboratoires souterrains d'une valeur unitaire de 2 à 3 milliards de francs seront construits (1).

## de pèlerin

Aucun déchet radioactif n'y entrera, mais des sources radioactives contrôlées pourront y être placées pour étudier notamment, comme cela s'est fait en Allemagne dans des mines de sel de Asse (Basse-Saxe), le comportement des formations géologiques profondes. La date de mise en service de ces laboratoires n'est nullement précisée, pas plus que ne le sont les sites où ils seront

Sur ee dernier point, le ministre paraît souhaiter qu'une personnalité

Paris-Montparnasse (où 60 % des

trains eirculaient) et sur la ligne C

du RER (une rame sur deux eo

activité) devait rester perturbé

dans la soirée, Le trafie sur l'en-

semble du réseau devrait redevenir

« pratiquement normal » jeudi

En ce qui concerne la journée de

mardi, la direction de la société

oationale a relevé 30 % de gré-

vistes parmi les 18 000 agents de la

conduite eo poste. Par ce mouve-

ment, les chemioots entendent

s'opposer aux propositions du

Livre blane sur les retraites et

notamment à une remise en cause

de leurs avantages spécifiques (le

La Fédération nationale des

associations d'usagers des trans-ports (FNAUT) a, pour sa part,

« protesté énergiquement » contre

ce mouvement dont, estime-t-elle,

« les usagers n'ont pas à faire les

matin, prévoit la SNCF.

SUR LE VIF

CLAUDE SARRAUTE

## Aux petits soins

OUS evez vu, dans Newsweek, cet erticle sur les progràs de la médecine Bux Etats-Unis? Non? Bon, alors, je veis vous raconter ça à me façon. C'est un couple américain, ieune encore, le trentaine, tràs bons jobs, jolie maison dans une banlieue résidentielle. Ils petit-dé-

jeunent vite fait : - Tu déposes Jim chez sa nourrice, et je le reprends cet après-midi. Feut que je le conduise chez le dentiste, j'ai l'impression qu'il a une carie.

- Rien d'étonnant, avec toutes les sucrenes que tu... Ah I flûte. le téléphone... Allo I ... C'est Debby. Ca a pas l'air d'aller... Aliō, oui? Une tumeur? Rita? Je comprends pas, elle date de quand, sa dernière mammographie? Et on avait rien vu? ... Ah bon I Il l'a fait passer ou scanner... Tu es sûre du diagnostic? Faudrait peut-étre demander un deuxième avis. J'ai un collègue au bureau, ça kıi a fait parell pour sa... Non, il e consulté un cancérologue, une sommité, et tout était OK, alors tu vois... Ecoute, je me renseigne et je te rappelle. - Mon Dieu, quelle cata 1 Je la

connals, elle lui survivra pas, à

Rita Curieux, c'est fréquent, le cnneer chez les dobermans, ca doit être héréditaire. ~ Allez, on y va, Jim... Tu

viens, chéri? Le chéri remue les oreilles. Il comprend tout, mais it parte pas. Normai, il a jamais que dix huit

mois, et c'est un caniche nain. - Qui c'est qui va faire joujou avec son nonos chez sa nounou. hein? Ois donc, c'est cette pauvre Rita qui m'y fait penser, faut absolument laisser le numéro de téléphone du professeur Ouschmoli à la doggy-sitter, avant de sortir ce soa. S'd arrive quoi que ce soit, elle est capable d'appelei n'importe quel véto de quartier.

- Remarque, eux, au moins, ils se déplacent, afors que tous ces grands spécialistes... Tu sais, quand Jim a eu l'aboiement enroue, l'autre nuit, et que je me suis tellement affolée, l'oto-rhino s'est contenté de me conseiller un siron! Tiens, regarde, ça m'inquiète, il arrête pas de se gratter. Si je demandais à Debbyl'adresse de son dermato? Paraît qu'il est super, un peu cher, 180 dollars la consultation, mais bon, tu vois qu'il me fasse un

C Dix-huit ans de réclusion pour

vini et meurtre. - La cour d'assises

du Gard a condamné, mardi

14 mai, les caporaux-chefs Domi-

nique André et Christophe Maillet,

âgés de vingt-trois ans, à dix-buit

ans de réclusion criminelle assortis

d'une période de sûreté de douze

ans. Ils étaient accusés du viol et

ic Le corps ligoté d'ao lycéen

**EN BREF** 

### L'ESSENTIEL

### SECTION A

Débats · Une révolution pour les tribu naux », par Jacques Barrot ; Les revues, par Frédérie Gaussen : « Mourir pour son ethnie » ..... 2

Les relations sino-soviétiques Le secrétaire général du PC chinois va signer un accord fronte-lier à Moscou

La condamnation de M . Mandela

En liberté sous caution, la femme du leader de l'ANC fait appel... 8 La démission de M. Rocard.

Les policiers dans la rue La FASP organise une manifeetation le 22 mai à Paris ...... 17

Festival de Cannes ...... 18 Rencontras d'Evian 

### **EDUCATION ◆ CAMPUS**

 L'éveil tourmenté de l'école celédonienne e Un entretien avec le ministre tchèque de l'éducation • Le désarroi de l'élève Freinet • Sources : des études aux métiera ...... 19 à 21

SECTION B

### ARTS ET SPECTACLES

 Cannes 91 : Peter Greenewey invité du 44. Festivel ; Rencontre avec Krzystof Kieslowski ; Le qua-rantième enniversaire des Cahiers du cinéma ; Indian Runner, le premier film réelisé par Sean Penn Rencontre evec Susen Serandon Théâtre : de Nanterre à Dijon, les 

### SECTION C

Un nouveau géant financier en Espagne Fusion de la Benque centrale et de le Banque hispano-eméri-

M. Jacques Delors et l'Europe sociale ...... 36 L'émigration venant des pays de l'Est Une interview du démographe Jean-Cleude Chesnais ........... 37

### Services

Annonces classées... 3B à 41 Automobile ..... Radio-Télévision La télématique du Monde :

3615 LEMONDE 3615 LM

Le ouméro du « Mande » daté 15 mai 1991 n été tiré à 499 563 exemplaires.

### La grève de la CGT

### Le trafic banlieue devait s'améliorer dans le courant de la journée de mercredi

Des perturbations aubsisteient, mercredi 15 mai en milieu de matinée, sur le réseau banlieue de la SNCF, à la suite du mot d'ordre de grève lancé, pour le deuxième jour consécutif, par la CGT. La FGAAC (Fédération générale autonome des agents de conduite), qui avait elle aussi appelé à la grève la veille, n'avait pas renouvelé son

Tandis que le trafic est redevenu normal mercredi, selon ls SNCF, sur les réseaux grandes lignes et TGV ainsi qu'au départ de la gare Saint-Lazare, quelques difficultés subsistaient toujours en région parisienne ainsi que dens la banlieue de Marseille, où seul un quart du trafie régional était assuré.

Selon la SNCF, trois trains sur quatre circulaient sur le banlieue Est, deux sur trois au dépert de Paris-Nord et un sur deux sur le réseau Paris-Lyon. Le trafie devait toutefois s'améliorer en cours de journée sur ees réseaux. En

URSS

Trois bergers arméniens

tués par des Azéris

Trois bergers arméniens ont été

tués mercredi 15 mai vers

Il heures du matin par des Azéris

à Hartaschen, un village proche de

Goris, non loin de la frontière avec

l'Azerbaïdjan, selon des informa-

tions recueillies par notre envoyé

spécial Dominique Dbombres à Erevan euprès du ministère de l'in-

térieur de la République d'Armé-

nie. Les responsables arméniens

estiment à environ cinquente le

nombre de tués dans des villages

arméniens depuis deux semaines.

- (Publicité) -

Monde du 15 mai).

### Le Français en retard d'une fenêtre

trois fois plus que nous. Pour tutte efficecement contre le bruit, le froid et les effrections, ISO-FRANCE-FENETRES vient poser dene le journée ces fenêtres qui sont le clé du conlort. La technique exclusive du premier spécieliste perisien permet de gegner eussi en clarté. Garantie dix ens. Devis gratuit.
Magasin d'axposition 111, rue La
Fayette (101) — Mr Gare-du-Nord.
Tél. 48-97-18-16.

Le développement de la presse française à l'étranger

### L'Etat augmente de 20 % l'aide à l'exportation des journaux

En 1990, la presse écrite fran-çaise a exporté plus de 142 mil-lions d'exemplaires, doot 51 millions en dehors des pays de la CEE et de la Suisse. Pour le ministre délégué à la commuoication. M= Catherine Tasca, « la diffusion la plus large possible de la presse française à l'étranger constitue un ment culturel de la France qu'en-

pèlerin, déblaie le terrain, informe et

recueille les éventuelles candidatures

des municipalités. Etant bien

entendu que des mesures «d'accom-

pagnements financiers», analogues à

celles qu'EDF verse pour ses cen-

trales nucléaires pourraient être

consenties aux communes et eux

Dernier point enfin, le statut de l'Agence nationale pour la gestion

des déchets radioectifs (ANDRA).

Beaucoup se sont émus de son

appartennnce au Commissariat à

l'énergie atomique, soulignant que l'ANDRA était de ce fait juge et par-

tie. Une situation qui pourrail rapi-dement changer, le ministère souhai-

tant donner plus d'autonomie à cette

agence qui passerait alors ses propres

commandes de programmes de

recherche aux laboratoires et instituts

(1) Dont 1 à 1,5 milliard de francs d'in-

vestissement, le solde étant destine au fonc-tionnement de l'installation qui erècra 150

(2) De l'ordre de 50 à 60 millions de

JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU

compétents.

départements d'accueil (2).

tend promouvoir le gouvernement ». Pour atteindre cet objectif, M= Tasca a mis en œuvre une réforme des mécanismes du Fonds d'aide à l'expansion de la presse française, l'une des «aides directes de l'Etat à la presse.

En 1991, la dotation est de 39,3 millions de francs, soit une augmentation de 20,5 % par rapport à 1990.

Cette aide sinancière est attribuée, sous la forme d'allègement des coûts de transport par exemple, à une einquantaine d'éditeurs de journaux représentant plus de cent titres ainsi ou'eux Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP), qui assurent la distribntion de la presse française à l'étran-ger, et à Unipresse, une ecopéra-tive d'éditeurs qui épaule cette diffusion à l'étranger grâce à sa

présence dans les Salons ioternationaux et à une politique d'abonnement attractive. Les NMPP et Unipresse diffuseot annuellement plus d'un millier de journaux à l'étranger. En outre, le ministre a signé des conventioos avec les NMPP et Unipresse pour 1991. Les deux organismes meneront des études, notamment en Europe de l'Est, afin de renforcer la présence durable de la presse française.

### «Le Journal de Toulouse» licencie ses salariés

Le Journal de Toulouse, premier quotidien gratuit d'information, ve suspendre sa parution fin juin et procéder an licenciement collectifde ses querante-buit salariés, dont quinze journalistes. La société éditrice de ce quotidien gratuit lancé en mars 1988, la Société pour la promotion de la presse régionale (SPPR), n été mise en redressement judiciaire en avril, après que l'URSSAF l'eut assignée pour des impayés de 2 millions de francs. Toutefois, le quotidien devrait reparaitre en septembre, evec une

vingtaine de journalistes.

du meurtre, en avril 1989, d'une jeune fille de vingt ans. Le ministère publie avait requis la réclusion criminelle à perpétuité non assortie de période de sureté.

> retrouvé dans un bassin en Seine-Saint-Deuis. - La tête enfermée dans un sac plastique, les maios attachées aux jambes par deux paires de menottes, baillonné, le corps d'un lycéen de vingt ans a été retrouvé, mercredi 15 mai, dans le bassio du lycée Albert-Schweitzer au Raincy (Seine-Saint-Deois). La facture d'achat des

□ Le canal 17 dn satellite TDF2 remis en service. - Le canal 17 du satellite de télévision directe TDF 2, attribué à Antenne 2 et Radio France Internationale, e été remis en service mardi 14 mai. A la suite d'nn incident - qui ne s'est pas reproduit depnis - les émissions d'Antenne 2 avnient été transférées fin mars sur un canal de secours (le Monde du 29 mars).

meoottes anrait été trouvée au

domicile do jeune homme.

Les expertises se poursuivent pour déterminer la cause des anomalies. Après cette remise en service et les multiples incidents qui ont perturbé son fonctionnement, le système des deux satellites jumeaux TDF 1 - TD F2 diffuse encore quatre cheines (A 2, la SEPT, Euromusique, Canal Plus) et dispose à nouveau d'un canal de secours.

## Le Monde **LEDUCATION**

MAI

## BAC

**CONSEILS** POUR L'HISTOIRE-GÉO **ET LES LANGUES** 

Egalement au sommaire :

Enquête : la vie des lycéens

• École : L'ordinateur nouveau est annoncé

Carrières : L'hôtellerie-restauration

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

### (Publicité) **VILLE DE PARIS** SO.PAR.E.M.A.

### APPEL D'OFFRES PROMOTEURS OU INVESTISSEURS

La SO.PAR.E.M.A., Société parisienne d'économie mixte d'aména-gement lance un appei d'nifres auprès de tous promoteurs ou investis-seurs en vue de la cession des droits de construire un immeuble d'habi-lation dans la ZAC FLANDRE-SUD, à Paris-19°, destiné à l'accession libre.

Le terrain d'emprise, nu et libre, d'une superficie de 851 m² est eitué 2 à 8, rue du Maroc, 27 à 33, rue de Flandre, à l'angle de ces deux voies. Le programme de l'opération porte sur une superficie H.O.N. de 4 t00 m² environ de planchers destinés à 40 logements environ et à des commerces, sur deux niveaux de parking.

L'architecte qui assurera la maîtrise d'œuvre de l'opération sera choisi par le tauréat sur une liste de concepteurs qui tui sera présentée par te SO.PAR.E.M.A.

DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION : Les dossiers pourront être retirés à partir du 2t mai 199t anprès de t'imprimerie BEUTIER, 9t, rue de le Roquette, à Paris-11°, contre remise d'un chèque de t 200 F à l'ordre de le SO.PAR.E.M.A.

Les offres seront adressées avant le 2t juin 1991, à 17 heures, au plus tard, à l'indresse suivante :

SO.PAR.E.M.A. 66-68, rue du Dessous-des-Berges, 75013 PARIS. Elles seront accompagnées d'une présentation de la société, de ses mayens et de ses rétérences.

Tous renseignements complémentaires pourront être obtenus en télé-phonant au 45-84-14-25, poste 16-28, de 15 heures à 16 heures.

### TOUT POUR REUSSIR en MEDECINE ou PHARMACIE

Classe préparatoire d'un an eprès le bac D ou C. Renforcement scientifique approfondi et étude do programme de 1ere année "à blanc". 70% à 80% de reçus au 1er concours!

CEPES 57, rue Charles Laffitte 92200 Nevilly 47 45 09 19

POUR EVITER LA DEPRIME,

des COMPLEXES quand, amoureuse de la Mode, je dois REFOÜLER mes désirs, à cause des prix." "Si jamais je dėpense comme: une folle, je CULPABILISE alors ave les achats de mes amies me rendent

PARANO OU HYSTERIQUE F "Alors j'interprète mes REVÉS. de Mode et je SUBLIME mes PULSIONS esthétiques grâce oux fissus."

depuis 30 F le metre.

Les "anti-déprime"

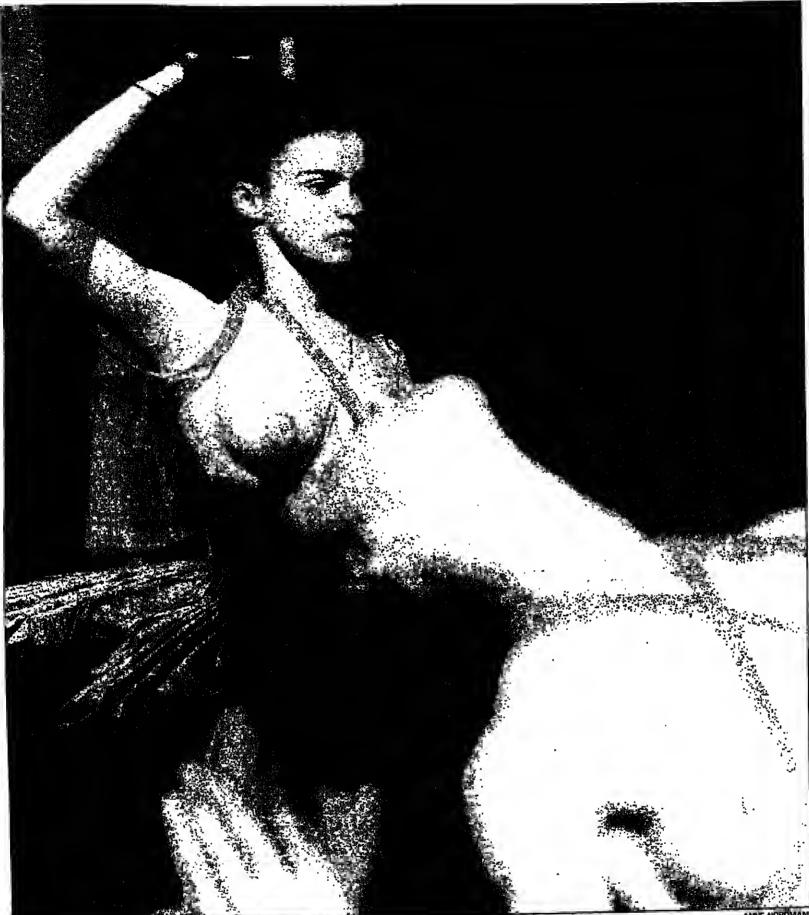

Les danseuses de Karine Saporta dans Prospero's Books, de Peter Greenaway.

PETER GREENAWAY, INVITÉ DU 44° FESTIVAL DE CANNES

# Au cœur battant du cinéma

A première image est une gnutte d'eau qui tombe. Cette goutte d'ean contient toute la magie d'un film, Prospero's Books, de Peter Greenaway, comme une scule cellule porte l'empreinte d'un homme tout entier. Cette goutte d'eau si belle a entraîné le Festival assez loin des lois, des règles habituelles. Le 17 mai, à 17 heures, seront projetées dans la grande salle de l'auditorium Lumière quarante minutes de Prospero's Books, quarante minutes d'un film inachevé qui est, selon le délégué général Gilles Jacob, « un chef d'œuvre en gestation ».

Greenaway, esthète méticuleux, amoureux de chiffres et d'estampes, est reconnu comme un «grand» du cinéma mondial depuis son très gracieux et cruei Meurtre dans un jardin anglais, que suivirent Zoo, le Ventre de l'architecte, Drowning by Numbers ces deux derniers présentés à Cannes - et le Cuisinier, le Voleur, sa Femme et son Amant.

Prospero's Books (le texte est signé Shakespeare, c'est celui, intégral, de la Tempête) est en chantier depuis plus de deux ans, et avait été donné partant « nulle part mieux qu'à Cannes il n'aurait pu en avoir

pas prêt. Cela, alors, n'étonna personne, de très délicats et nombreux effets spéciaux, sonores et visuels, devant y être inclus. Ainsi, pour ce qui est dn son, Sir John Gielgud, quatre-vingt-six ans, puissance tutélaire et infiniment shakespearienne de l'entreprise, a-t-il enregistré tous les rôles, sa voix ayant été ensuite modifiée par l'électronique pour servir chacun des

Pour plus de sécurité, Peter Greenaway, bien décidé à être présent au Festival 91, confie la fabrication des effets spéciaux à trois laboratoires différents, ceux de la NHK au Japon, un labo néerlandais, un troisième américain. Tout semble parfait. Sauf que la livraison américaine se révèle désastreuse, il faut recommencer. Le film ne pourrait dans le meilleur des cas être projeté que... le lendemain de la clôture. Peter Greenaway envoie une lettre navrée à Gilles Jacob, où « il osait espérer que son cinéma était en train de progresser grace à des innovations techniques » et que

pour le Festival... de l'année dernière. Mais il n'était la preuve. Cannes ayant toujours privilégié la pluralité du cinéma au-delà de la tradition dominante, et ayant été le témoin et l'appui de tant d'innovations cinémato-

graphiques ».

C'est alors que naît l'idée de montrer un « morcean chnisi » important de Prospero's Books, avec l'accord courageux de l'auteur. Gilles Jacob précise : « Ce n'est pas un pis-aller, c'est un cadeau offert au public professionnel de Cannes, la preuve émouvante que le cinèma est vivant, sans cesse en action, et qu'on peut le saisir aussi dans cet état d'éruption qui est celui de la création. Il est d'ailleurs dans mon intention de réserver désormais chaque année une case à une œuvre « in progress», une œuvre en train de se faire. Je termine en principe ma sélection le 15 mars. Ce jour-là, le cœur du cinéma international ne s'arrête pas de battre. »

Gilles Jacob ajoute: « Tel qu'il est, Prospero's Books est déjà un spectacle munificent. » Un fragment de bonheur, en quelque sorte. (Lire nos articles consacrés à l'actualité du Festival de Cannes pages 24 à 27.)

DANIÈLE HEYMANN

THÉATRE 28 et 29 De Nanterre à Dijon, Les chemins de la découverte



Pendant un mois, le Théâtre des Amandiers de Nan-terre s'ouvre à l'Algérie : Jean-Pierre Vincent met en scène Princesses, de Fatima Gallaire, et reçoit Fatma, de M'Hamed Benguettaf dans une mise en scène de Ziani Cherif Ayad (ci-dessus). De nombreuses manifestations (expositinn, récitals, spectacles) donneront à cet événement son caractère exceptionnel. Au même moment, les travaux des metteurs en scène parmi les plus intéressants du moment seront présentés dans le cadre de Théâtre en mai, à Dijnn, La, comme à Nanterre, le théâtre est prétexte à la rencontre, à la comparaison, à la contradiction, à la réunion.

MUSIQUES

es st

### Steelbands et calypso à la Feria de Nîmes



De la rencontre entre le calypso et l'industrie pétrolière sont nés les steelbands, grands orchestres rassemblant jusqu'à soixante-dix musiciens qui jouent la musique de Trinité-et-Tobago sur des barils de pétrole élevés à la dignité d'instruments de musique. A Nimes, nn découvrira une musique sans équivalent au mande.



Au prinsin 147 140 1

Made State of the second **有知题**中百年(1770) Programme (A) man digentina in the - - - · · · STATE .

\$ 14.7 × 1 Salar Sa المصافعها أأرأ

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O Te =\$41.5\$7.0

AND PROPERTY. The state of the state of A .... 式 第5.00 Mm. AND IN THE Sagar Strake Control Thereton . Mary Commercial

1 - - - V

### RENCONTRE AVEC KRZYSZTOF KIESLOWSKI,

# Les portes s'ouvrent

On aurait pu penser que Krzysztof Kieslowski resterait longțemps l'œil ~ celui qui est dans la tombe et regarde Cain du cinéma mondial. Tu ne tueras point, suivi des neuf autres épisodes d'un Décalogue étourdissant de noire lucidité et d'humanisme désespéré, avait étonné, conquis, Effravé un peu aussi. Dominé par le hasard, dieu ricaneur, l'homme, chez Kieslowski, n'avait pas grand-chose de bon à attendre de la vie, sinon sa propre mort. Et le verdict implacable de la fatalité. Et voilà que le metteur en scène polonais est à Cannes avec son nouveau film tourné en partie en France, la Double Vie de Véronique. Et que son regard s'est chargé de tendresse et son cœur de musique pour raconter l'histoire de deux petites filles, l'une née en Pologne, l'autre née lci. Toutes deux ont une voix d'ange et le cœur fragile, toutes deux auront le même destin, à moins que... Le hasard est encore là, mais il a appris à sourire.



« Dans la Double Vie de Véronique, on retrouve les thèmes récurrents de votre œuvre mais, pour la première fais, on s'échappe vers une sorte d'espérance qui fait mentir votre réputation de « pessimiste profession-

- l'espère que je ne l'ai pas trahie tout à fait. - Comment est né ce film, le premier de votre

- Dans une confusion assez étrange. Je ne saurais pas le démêler et le comprendre moi-même. Je savais qu'après ces dix films, ce Décalogue, il fallait faire quelque chose de simple, de facile à maîtriser. La possibilité complètement inattendue de travailler en dehors de la Pologne m'est soudain apparue. Et puis, il y avait ce sujet qui traînait dans ma tête depuis de breuses années. Un thême très pessimiste: au stade de l'écriture, il ne s'est pas vérifié. Je n'arrivais pas à l'écrire, tout simplement. Je ne trouvais pas les solutions et je l'ai transposé en queique sorte dans le film que vous avez vu.

- Quelle était la donnée de base qui n'a pas pu

- Cétait une idée très simple. On voyait le premier type qui décide de revenir de là-haut, ici. Mais je n'ai pas trouvé de raison pour laquelle il pourrait revenir. De toute façon, dans ce film, là-haut c'était anssi affrenx qu'ici. Là résidait toute la difficulté, le point de départ insoluble. Il n'y a aucune raison pour revenir ici, comme il n'y a pas vraiment beaucoup de raison pour y demeurer. Mais ou reste encore na moment. l'espère pas trop longtemps.

- Dans la Double Vie de Véronique, vous jouet sur la sentation du déjà vécu, vous ouvrez tout grand cette porte et vous dites que ce n'est pent-être pas le hasard.

dans des eirconstances comme celles-là, on ne doit surtout pas reculer. Seules en sont capables les personnes qui ont suffissamment d'attention, de sensibilité pour s'intéresser à autre chose qu'à la marque d'une voiture, la forme des chiottes, la qualité du café

ou la nouvelle génération des ordinateurs. Est-ce qu'il existe encore des personnes comme ça, je ne sais pas. Je crois que oni et qu'elles ont un peu honte d'être comme elles sont... parce qu'elles considèrent que c'est une preuve de faiblesse, d'inadaptation à la vie.

- Pour vivre ce que vit Véronique, pour ouvrir ces portes, il faut que Véronika souffre...

- Il y a tonjours quelqu'un qui paie. Ce qui finalement est le plus intéressant, c'est que nous ne savons jamais qui. Je parle bien sûr de la sphère des sentiments, pas de la sphère des ventes de café. Je crois profondément qu'il existe une certaine quantité de biens an monde, de sentiments. Il n'est pas possible que tout le monde soit heureux. Les uns sont heureux, les autres sont malheureux. Justement parce que les premiers sont heureux. Que ça concerne la liberté, l'amour, peu importe, le bien est limité, il n'existe pas en quantité.

- Votre film est à cheval entre deux êtres, qui sont le même être, et entre deux pays, qui sont peut-être un seul pays, celui de la création. Comment s'est passé ce partage? Pas seulement en termes de production?

- Il ne s'agissait pas du tout d'argent. l'ai travaillé à l'Ouest, sans problèmes d'argent. Le film aurait pu être produit sans la Pologne. La Pologne est là parce que c'est mon pays et que c'est là-bas que je vis. Si j'avais vécu dans un autre pays, la deuxième fille aurait vécu également dans cet autre pays. l'avais besoin de cette idée qu'il y avait plusieurs frontières qui les séparaient. Ce n'est pas si simple que ça de se rencontrer...

- Pourquoi avoir choisi Clermont-Fernand?

- C'est gris, comme Cracovie. Beaucoup de choses dépendent de l'endroit où nous grandissons... Les couleurs des murs autour de nons, ce n'est pas

 Le Décalogue avait une mission pédagogique, il n'y a sucune trace de pédagogie dans la Double Vie de Véronique, le sentiment recouvre tout. A ce niveau, il y a des victoosités, par exemple la dernière scène à Cracovie, la scène de l'antocar, de la photo de l'intérieur du car. C'est fulgarant. La rencontre de ces deux filles à travers l'objectif, c'est à la fois le mend de l'histoire et no chaut d'amour su cinéma, . .

- Disons un petit sentiment.

- Sur le plan technique, comment une scène comme ca se construit-elle?

LE QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE DU MENSUEL DE LA NOUVELLE VAGUE

## Mes chers « Cahiers »

Le 18 mai, le Festival de Cannes fêtera le quarantième anniversaire des Cahiers du cinéma, une revue née peu après lui à l'initiative de journalistes qui deviendraient bientôt, pour la plupart, les cinéastes de la nouvelle vague. Un jour de 1955, un jeune homme rejoignait l'équipe rassemblée par André Bazin et débutait dans la carrière de critique, Il se souvient ici de son entrée en cinéphilie.

par Jacques Siclier

"IL fallait écrire un scénario pour l'histoire des Cahiers du cinéma, il commencerait le vendredi 26 avril 1991, en fin d'anrès-midi. Dans ses locaux passage de la Boule-Blanche, au cœur du faubourg Saint-Antoine, la revue fête ses quarante ans, antour d'un buffet et d'un gros gâtean d'anniversaire recouvert d'une crème glacée jaune - emblématique de la couleur qu'elle ent à sa naissance. Il y a du monde mais on se sent là dans une certaine intimité, en attendant la soirée - qui devrait être prestigieuse - le 18 mai au Palm Beach de Cannes, les émissions spéciales des radios et des télévisions, et deux numéros spéciaux qui coïncideront avec le Festival (1).

revue, écrit par Antoine de Baecque, est paru (2). Son acheter toutes les publications ayant trait au cinéma. Ce sous-titre, A l'assaut du cinéma (1951-1959), tient bien jour-là, la jeune femme qui tient la boutique et qui,

tion des Cahiers a refait, tous numéros en main et en rassemblant de nombreux témoignages, le parcours des débuts du magazine, des prémices de la nouvelle vague au triomphe de Truffaut et de ses Quatre cents coups.

L'ouvrage fait le tour de l'assistance, où toutes les générations des journalistes des Cahiers sont représentées : Janine Bazin, Eric Rohmer, André S. Labarthe, Madeleine Morgenstern accompagnée de sa fille, Eva Truffant, Jean Narboni, Serge Le Péron, Danièle Dubroux, Sylvie Pierre, Serge Daney, Pascal Bonitzer, Serge Toubiana, Olivier Assayas, Thierry Jousse, Frédéric Sabourand, Frédéric Strauss, Ghislaine Jegon, et d'autres, beaucoup d'antres encore... Les visages se mêlent et se confondent, et, comme à la lecture du livre d'Antoine de Bacque, on prend conscience du «phénomène» Cahiers, de ce lien qui, à travers les orages, les querelles idéologiques, les disparitions, s'est tissé entre toutes celles, tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la création et à l'histoire de la revue.

Lorsque Madeleine Morgenstern fait part de son admiration pour l'habileté d'Antoine de Bacque - un garçon d'anjourd'hui qui ne cultive aucune nostaleic. qui a su, si bien, retrouver dans sa démarche ce qui fut un esprit, une passion, une lutte ayant dépassé l'âge d'or cinéphilique des années 50, je m'entends lui confier : «Antoine de Baecque a posé les bonnes questions et nous avons eu, tous, l'envie de lui répondre. Peut-être bien que nous n'attendions que cela.»

Flash-back. Avril 1951, Troyes. Je viens d'avoir vingt-quatre ans, et l'amour du cinéma, la fréquentation de toutes les salles de la ville, mes activités au ciné-cinb local dont je suis devenu deux ans plus tôt le «fort en thème», me consolent d'une existence et d'un métier morose. Je vais régulièrement fouiller à l'étalage du Dès le 26 avril, le premier tome d'Histoire d'une kiosque à journaux, dans le hall de la gare, pour y ses promesses. Un jeune critique de la dernière généra- désormais, me connaît bien, me dit : « Une nouvelle

revue vient de paraître. Je crois qu'elle pourra vous intéresser. » Et j'emporte, comme un trésor, le numéro 1 des Cahiers du cinéma dont la converture - ianne - est illustrée par une photo de Gloria Swanson dans Sunset Bouleyard.

Coup de foudre. Et, sans exagération, ce coup de foudre s'est répété un peu partout en France. En un moment où la guerre froide a brutalement succédé à l'après-guerre, les cinéphiles ont faim d'informations qui ne soient pas orientées, comme dans l'Ecran français, l'hebdomadaire des années 45-49, dont les premières équipes rédactionnelles ont déjà divorcé et pour lequel

tout ce qui est cinéma américain est forcément manvais. Lorsque paraissent les Cahiers, dont Lo Duca et Jacques Doniol-Valcroze sont rédacteurs en chef (André Bazin les rejoindra le mois suivant), les cinéphiles connaissent ceux qui y écrivent. Ils les ont lus dans l'Ecran français première manière, dans la Revue du cinéma, dont la nouvelle formule lancée en 1946 est dirigée par Jean George Auriol. Ils connaissent aussi ces petites revues qui se sont envolées de Saint-Germaindes-Prés en 1949 et 1950, comme la Gazette du cinéma ou Raccords. Et les hebdomadaires populaires comme Cinémonde, et les critiques des quotidiens, et les critiques des journaux littéraires.

Il y a alors dans la presse un intense foisonnement qui va bientôt se canaliser aux Cahiers. D'emblée, ils réussissent la fusion entre le ton semi-confidentiel de la Revue du cinéma et le ton grand public du premier Ecran français. Tous ceux qui sont à l'avant-garde de la critique cinématographique vont y publier leurs articles. Même si la revue ne touche pas toutes les conches de la société - le point d'équilibre de la revue est d'environ 5000 exemplaires vendus chaque mois, - elle répond à un besoin véritable et va très vite devenir indispensable.

sérieusement les Cahiers est Positif, créée à Lyon en 1952 par une équipe animée par Bernard Chardère. fracassant de François Truffaut «Une certaine tendance du cinéma français», Positif, qui, sous Chardère, défen- goûts, des tendances et des modes d'écriture. dait également le cinéma d'auteur, va, avec Ado Kyrou et quelques autres, férus de marxisme et de surréalisme, vient s'installer à Paris avec la collection exhaustive

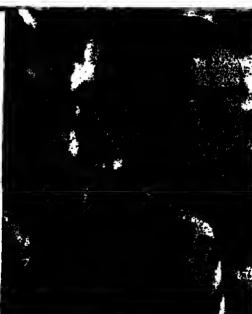

Aux Cahlers, il y avait...

se poser en adversaire résolu de la politique des auteurs pronée par les Cahiers, qui, par ailleurs, vont sérieusoment revaloriser le cinéma américain.

Très vite après la parution du numéro 1, événement exceptionnel dans l'histoire du cinéma, les Cahiers - à couverture jaune, - installés dans un petit bureau heureusement contigu à une grande salle d'attente où se tiendront tant de rendez-vous, vont faire la pluie et le beau temps dans le cinéma français et mondial. La société des Editions de l'Etoile, créée grâce à l'appui financier de Léonide Keigel, gère la revue où Eric Robmer - qui remplace Lo Duca à la rédaction en chef. -André Bazin et ceux qu'on appelle les «jeunes turcs» (Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette et François Truffant) pensent leur travail en cinéastes La seule publication susceptible de concurrencer comme leur ami Alexandre Astruc, l'auteur d'un retentissant manifeste sur la «caméra-stylo».

Il arrive que l'on ne soit pas toujours d'accord dans Mais si les Cahiers, d'abord organisés autour de la pen- cette vraie «famille», réalité dont Autoine de Baccone sée théorique et critique d'André Bazin, trouvent leur rend parfaitement compte dans le tome I d'Histoire ton définitif en janvier 1954, numéro 31, avec l'article d'une revue. La richesse de pensée des Cahiers et leur influence tiennent justement dans cette diversité des

Au début de 1955, le cinéphile troyen que je suis



صكنا س الدمل

## sur un sourire d'exil

- Il faut avoir un bon chef opérateur.
- Très importante dans le film, le rôle physique de
- Là, en revanche, il faut avoir un bon compositeur. L'important est d'avoir des gens compétents
  - La musique est un personnage à part entière.
  - Je dirai cela ao compositeur, il sera très content. - Voes souhaitiez que la musique, écrite par Zbi-
- gniew Preisner, soit un pen un deus ex machine. - C'était clair dès le début. Je savais pouvoir l'ob-
- tenir parce que j'aurais le compositeur capable de donoer une musique qui paraisse ancienne et contienne aussi des éléments de modernité.
- Votre première expérience hors de la Pologne a entraîné votre première expérience avec des acteurs étrangers. Irène Jacob est éblonissante. C'est me rérélation majeure. Comment Pavez-vous trouvée? Véronique avait-elle déjà pour vous un visage?
- Non, elle n'avait pas de visage. J'ai pensé à des comédiennes que je connaissais. Pour différentes raisons, ça o'a pas pu se faire... J'avais vu Irène Jacob dans le film de Louis Malle Au revoir les enfants, ni elle avait un tout petit rôle. Il devait y avoir une raison pour que je m'en souvienne. Cette raison, e'est évidemment sa personnalité. Indépendamment du fait qu'elle est une personne, elle a du talent. De phis, elle est travailleuse. Elle a appris tout son dialogue en polonais. On peut aussi bien la croiser dans la rue ici que dans la rue à Varsovie. Au premier coup d'œil, elle n'a rien de spécial. Mais plus on s'approche, plus il s'avère que c'est quelqu'un de tout à fait particulier.
- C'est quelqu'un qu'on aime, qui n'est pas simplement une honne actrice.
- C'était la première condition que je m'étais posée. Il faut que ce soit une comédienne à laquelle nous, spectateurs, nous allons souhaiter du bonheur.
- Comment avez-vous vécu le succès éclatant de Ta ne tueras point, puis des autres épisodes da Décalogne? Etuit-ce pour vous une reconnaissance qui arrivait à son
- C'était complètement inattendu. Je pensais : j'ai fait un petit film provincial polonais, personne oe le verra à l'étranger, parce qo'il est cruel, déprimant et triste. Il a coûté 3 francs 3 sous, donc il n'y a aucune raison pour qu'il passe. Et soudain, il passe. C'est une surprise agréable mais ça ne change rien à l'essence des

- Cannes, à Venise, n'étes-vous pas devenu un peu le commis voyageur de vos films?
- C'est ce que j'ai dû faire pendant deux ans. C'était très très ennuyeux.
- Y a-t-il un pays qui ait résisté an Décalogue? - La Pologne, nù no m'a toujours ramené très vite
- Avez-vous encore des difficultés avec les journalistes polonais?
- Ils ont déjà écrit que la Double Vie de Véronique est présenté à Cannes sous bannière polnnaise parce que les Français, qui l'ont produit, l'ont refusé. l'étais sûr que ca se passerait comme ça.
- Les journalistes polonais, dans leur ensemble, n'aiment pas le cinéma de Kieslowski, ou n'aiment-ils pas Kieslowski hi-même?
- Ils ne m'aiment pas mni, ils ne penvent pas simer mon cinéma. Il y a en une émission très intéressante où s'exprimait un politicien haut placé des années 70; il racontait tout simplement ce que jour après jour il donnait comme instructions aux journalistes, ils devaient tons écrire la même chose, il n'y avait pas de différence d'un journal à l'autre. Aujourd'hui, presque rien n'a changé. Les journalistes écoutent seulement quelqu'un d'antre. De toute façon, le Décalogue, dans un pays comme la Pologne, catholique de facon complètement anachronique, oe pouvait pas être bien percu.
- Un autre pays catholique comme l'Italie a bien accreilli le film.
- La différence est la suivante : ici, en France, et de la même façon en Italie, la foi est une possibilité. En Pologne, c'est une obligation.
- Vous avez réalisé beaucoup de documentaires. Avoir été aussi lougtemps attaché à la réalité laisse-t-il des traces?
- Certainement, Le documentaire est mort de nos jours. Il a cessé d'exister, complètement. Il y a encore quelques bisons qui survivent dans quelques pays... l'ai gardé deux choses de cette époque : la première, c'est le besoin de vraisemblance. Il faut que je croie que ce que je montre est possible. La deuxième, c'est quelque chose d'indéfini, lié à la dramaturgie, à la façon de racooter. Le film documentaire que moi ou nous, à l'époque, nous faisions, avance à l'aide du développement d'une pensée et non pas à l'aide du développement d'une action. L'actioo, de par la nature gens disent des bêtises, des choses magnifiques, et il

un pas après l'autre, une scène après l'autre, jusqu'an penser. Je n'arrive pas à m'atteler à l'action comme à un moteur qui ferait avancer le film.

» Même dans mes films documentaires, ce que je cherchais avant tnnt, ce sont des gens. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté d'explorer le genre. On ne peut pas, dans les documentaires, s'approcher trop près des gens, parce qu'ils ont droit à une intimité. Il y a une frontière mnrale qu'il est interdit de dépasser. J'ai commencé à errer sur cette frontière, j'ai essayé de tricber, mais ca n'était pas possible. J'ai donc commencé à introduire des éléments de fiction dans mes films documentaires, et e'était déjà le chemin naturel pour arriver à la fiction complète.

- Par exemple?

- Uo film d'une heure, Biographie, C'était un film sur la vie intérieure du Parti communiste. On m'a dit : « Mais vous ne pouvez pas faire un film sur la vie intérieure du PC, vous n'êtes pas au parti. » s'ai répondu : « Justement, si vous voulez que l'on montre à quel point vous êtes magnifiques, commandez le travail à l'un de vos membres, mais si vous voulez voir un peu de vérité, alors il faut me le demander à moi. » Je voplais done raconter les rapports difficiles d'un type avec le parti. On l'acceptait tout le temps, un le rejetait tout le temps... En Pologne, ne pas être au parti posait beaucoup de problèmes. Pour des questions sociales, maté-
- » Cet homme, je l'avais inventé de toutes pièces, je lui avais fait faire des papiers en règle, et il est arrivé devant la commission de contrôle du parti. La commission, elle, était authentique. Certains membres de la commission sont arrivés en retard. Jusqu'à la fin de la soirée, ils ont été convaincus que le type était l'un des leurs. J'ai fait plusieurs films comme ça.
- En poussant les choses, pent-on dire que l'Amateur est un film qui entre dans ce cadre-là?

- C'est une fictinn, mais il y a dedans des éléments complètement réels. Les films que l'auteur tourne en 8 millimètres, ce sont tous les films que l'on ne m'a pas permis de faire. Ce sont des scénarios que l'on m'a refusés. J'ai travaillé quinze ans dans le documentaire, il y a une chose fantastique qu'oo ne peut jamais exploiter, des moments de silence, des moments où on oe parle de rien, ou alors des moments où les

- Après le succès international du Décalogue, à des choses, n'existe pas. Ce qu'nn peut dire, on le dit faut trutes les couper, parce qu'elles constituent des interruptions. Un documentaire, e'est quelque chose de montage. Je n'arrive pas à m'arracher à cette façon de concentré, de serré. J'ai toujours jeté tous ces moments-là bien qu'ils fussent très beaux.

» Et puis, j'ai inventé une fictinn exprès nù je pourrais utiliser ça. Le film s'appelait Personnel, Il y avait un jeune bomme qui arrivait au travail, il était tailleur. C'était un acteur. Il rejoignait d'autres tailleurs qui, eux, étaient des vrais tailleurs. Je me suis installé là avec ma caméra et on a écouté ce qu'ils racontaient comme conneries. Mais comme il y avait parmi eux le héros et puis une sorte d'action, un fil, cette scène de causerie apparemment vide, je pouvais l'utiliser puisque j'avais une constuction. Voilà le vrai mélange des

### - Avez-vous pris goût as travail ici? Avez-vous déjà un autre projet en France?

- Un projet très concret. l'écris en ce moment des scénarios qui seront produits par MK 2. Trois films tournés simultanément que je mettrais tous les trois en scène, en une seule fois. Sept mois de tournage. Le premier se déroule en France, le second commence en France mais se déroule pour sa plus grande partie en Pnlogne et le troisième commence en Pologne et se déroule entièrement en France, en Belgique nu en Suisse. On ne sait pas encore.

Ont-ils un lien narratif?

- Ce sont trois films complètement différents, excepté qu'ils nat pour titre les trois couleurs ; Bleu, Blanc, Rouge. Les couleurs viennent directement du drapeau français. Liberté, Egalité, Fraternité, bien évidemment. Mais ce ne sont pas des films politiques. Ce sont des films simples, modestes. Qui posent une question. Des millions de gens ont donné leur vie pour ces mots; que signifient-ils désormais dans nntre vie à nous, dans la vie d'on individu? Voulons-nous vraiment être égaux? Peut-être pas. Et libres? Qu'est-ce que la liberté? Si nous l'avons, ne la perdons-nous pas tout de suite? On s'attache, avec des amitiés et des amours; des liens sociaux et des liens matériels. On est dépendant de quelqu'un, de quelque chose. Et pourtant, la liberté, nous la voulons, tellement !»

### Propos recueillis par DANIÈLE HEYMANN

\* Sous le titre «Kiesłowski - dialogue», FR 3 présen-tera le lundi 20 mai vers 23 h 10 un numero spécial du magazine «Océaniques» consacré au réalisateur sur le tournage de la Double Vie de Véronique.





des Cahiers du cinéma dans ses bagages. Dans le ouméro 43 du mois de janvier, il découvre, sous le titre Juliette, de Renato Castellani, extrait d'un long papier sur le «cinéma shakespearien» qu'il avait envoyé quelques temps auparavant... sans grand espoir. Une lettre de François Truffant l'attend - qui l'invite à passer au bureau - et des compliments de Jacques Becker. Niché alors dans un hôtel de la rue de Seine, j'irai découvrir, et avec quelle émotion, le sérail des Champs-Elysées. S'il y avait aux Cahiers des critiques qui voulaient être cinéastes, il y en avait aussi qui voulaient être critiques et seulement critiques! Cela, Truffaut l'avait compris. Je lui dois tout. Même, indirectement, d'avoir débuté au Monde comme critique de télévision pour appliquer à la télé des années 60 - la grande, celle de la vraie création! - la fameuse politique des auteurs.

On entrait aux Cahiers librement. On en sortait, librement, pour aller vivre sa vie ailleurs mais on y eardait des amitiés, on y restait attaché. La mort d'André Bazin, en 1959, et le départ des jeunes turcs, deveous réalisateurs nouvelle vague, o'arrêtent en rien un élan irrépressible. Avant même la publication du tome II d'Antoine de Baecque, oo peut bien raconter la suite. Avec la parution do ouméro 160, en novembre

1964, la présentation des Cahiers est radicalement transformée. La couverture - jaune - disparaît, le format inchangée jusqu'au numéro de juillet-août 1972. La «Le rossignol et l'alouette», une critique de Roméo et change, et la rédaction s'installe rue Clément-Marot, de l'autre côté des Champs-Elysées.

> Daniel Filipacchi, l'homme de la presse pour jeunes, remplace Léonide Keigel aux Editions de l'Etoile et entre an comité de rédactinu. Changement de look spectaculaire et attrayant en pleine société de consommation mais qui n'affecte pas la «doctrine» des Cahiers: entretiens, filmographies, défense des nnuveaux anteurs, auscultation du cinéma mondial, reconsidération historique. Toujours le même travail d'abeilles

La cassure se produit après mai 68. Si la présentation reste la même, un rude virage vers la gaoche révolutionnaire surprend puis rebute, vite, les lecteurs. Pas de critique cinématographique sans lutte des classes, abandon de la notion esthétique d'auteur-réalisateur à laquelle on préfère l'analyse des structures filmiques sur les bases du marxisme... Phutôt dur à avaler. Il en résulte une vive tension, puis la rupture, en 1970, avec Daniel Filipacchi. Sans l'intervention de Truffaut qui, avec des l'Etoile, les Cahiers disparaissaient.

La rédaction emménage alors rue Coquillière, dans René Huleu, Pascal Bonitzer et quelques antres luttent 318 pages illustrées, 149 F.



le quartier des Halles. La présentation reste, elle, période la plus noire de la revue commence. Celle-ci n'intéresse plus que des intellectuels militants ou des lecteurs déjà politisés. Les autres ont déserté; ils ne reconnaissent plus le cinéma dans ces Cahiers à la couverture austère, au papier regueux, qui ressemblent à un

assemblage de tracts.

Les difficultés économiques s'aggravent. La rédaction, maintenant logée rue des Petits-Champs, est agitée de remous intérieurs. En janvier 1971, les Cahiers, après un rapprochement avec le PCF (qui l'eût crû?), signent un manifeste avec Tel Quel et Cinéthique. Puis ooe teodance marxiste-léniniste se fait jour et entame une critique du «révisionnisme». La crise interne se traduit par noe parution irrégulière. Le numéro 248. Avignon 73, porte sur la place publique un débat poignant, « Pour un front culturel révolutionnaire » et les malaises de la rédaction.

D'autres revues, comme Ecran et Cinéma, connaissent alors une large diffusion, et Positif, rénové après pas mai de mésaventures, est en train de prendre, avec amis, décide de renflouer la SARL des Editions de sa propre politique des auteurs, la place des Cahiers. Même les collectionneurs se lassent. Serge Daney, Jean-

pour que leur tendance - maniste - l'emporte sur le dogmatisme, le «politisme» et autres maux en «isme». conscients de la oécessité de se brancher à nouveau sur l'actualité et d'ioventer un langage lisible pour les nouvelles théories du cinéma, pour l'association du phénomène filmique, de la sociologie et de la politique.

A l'été de 1974. Truffaut est prêt à renoncer aux Cahiers. Mais la rédaction a amorcé en mai de la même année une nouvelle étape de son histoire. Elle a besoin de le faire savoir. Le Monde s'en chargera; cela, j'avoue que je l'avais oublié. Un article écrit après une rencontre que j'ai eue avec Serge Le Péron et deux de ses amis. «Les voies difficiles de l'avant-garde critique» (le Monde du 8 août 1974), convainc Truffaut de chan-

Mais qui se serait résigné à voir les Cahiers disparaître? Il fallait qu'ils se ressaisissent et se réconcilient avec leur vocation initiale. Mais, pour une revue de cinéma qui a toujours précédé, épousé les transformations qui lui étaient contemporaines, la tempête des années 70 - marxisme-léninisme, maoïsme, structuralisme, séminlogie - fut sans doute une épreuve nécessaire. Ayant joué son rôle politico-culturel, la revue, relancée par Serge Daney et Serge Toubiana, allait repartir en flèche dans les années 80 depuis les bureaux du passage de la Boule-Blanche. Le trentième anniversaire fut célébré comme un succès. C'en était un. De retour : beau format, beau papier, belles couvertures et beau contenu. Depuis dix ans, les aménagements rédactionnels et une politique des auteurs entièrement reconsidérée ont répondu tant aux transformations du cinéma qu'aux phénomènes de société et aux nécessités économiques. Coups de cœur nn pas, amitiés ou pas, nne évidence : les Cahiers sont toujours le fief de la critique

Fin du flash-back. La petite fête est finie. On se dit qu'on va se retrouver à Cannes. Il s'est passé quelque chose que tout le monde a ressenti et dont personne o'a parlé : les «disparus» étaient là vivaots eux aussi. ombres légères et attentives.

(1) Numéro spécial « Quarante ans » et numéro « Souenir» hors numérotation sous emballage unique.

(2) Les Cahiers du cinéma. Histoire d'une revue. Tome 1, A l'assaut du cinéma (1951-1959). Editions Cahiers du cinéma,



:- 2: 4:

Bernethen er gett

10 10 10 5 C

Pull . Labor . .

ge state . I' e

K Same

我是 一定如此 一十二

ACEPT PROPERTY FOR IN

The same of the same

MARKET SEATON

See Man

1707-2

4.50

11407 41.

# La soudaine modestie d'un acteur enragé

Pour écrire et réaliser son premier film, l'acteur Sean Penn s'est inspiré d'une légende indienne des grandes plaines, un rite de passage à l'âge aduite qui consiste à poursuivre un cerf à pled jusqu'à ce que la bête tombe d'épuisement, puis à lui voier son dernier souffle. Indian Runner est un long métrage influencé en partie par Hal Ashby (à qui le film est dédié) et, assez étrangement, par John Cassavetes.

NE petite ville du Nebraska. 1968. Au déchirement de l'Amérique face à la guerre dn Vietnam correspond le déchirement des valeurs au sein d'une famille. Deux frères furent jadis très proches. L'on (Viggo Mortensen), un homme en colère, a fait le Vietnam, puis de la prison. L'autre (David Morse) est resté au pays. Il s'est marié (à Valeria Golipo), il a un enfant. Fermier ayant perdu sa ferme, il est devenu shérif. Il incarne les valeurs traditionpelles: l'ordre, la famille, la communauté. Les retrouvailles familiales rouvrent de vieilles blessures. compliquées par l'instabilité émotionnelle de la mère (Sandy Dennis) et un sentiment d'échec dans lequel le père (Charles Bronson) sombre de plus en plus.

« Les histoires entre frères me touchent plus profondément que toutes les autres», dit Sean Penn dans le coffee shop désert de Santa-Monica où nous l'avons reocontré. Chez les Penn, les rapports familiaux sont d'une extrême importance : le père est réalisateur, la mère actrice, l'un des frères est acteur et l'autre chanteur. Si Sean Penn s'est lancé dans la mise en scène, c'est en partie à cause de deux chansons qui traitent de rapports entre frères : Daniel, d'Elton John, et surtout Highwoy Patrolman, de Bruce Springsteen, de l'album Nebraska.

Un autre élément intervient, capital : «Il y a un peu plus de trois cents ans, dit Sean Penn, une course légendaire s'est tenue en Amérique du Nord : chaque tribu - à l'époque, les Indiens étaient esclaves des Espagnols - a dépêché d'un pueblo à l'autre ses coureurs les plus rapides, munis de cordes nouées en plusieurs endroits. Ces cordes étaient en foit des calendriers. Chaque jour, un nœud serait défait. Le jour où les nœuds le seraient tous, les tribus, unles, se soulèveraient contre l'Espagnol. Ce qui fut foit : les Indiens tuèrent tous les prétres et s'emparèrent de leur bétail.

» Il y a environ quinze ans, l'anthropologue Peter Nabokov (neveu, je crois, de Vladimir, auteur de Lolita) est allé étudier les fêtes du tricentenaire de cette course. Intrigué, il s'est plongé dans l'historique de cet évènement, puis a étendu so recherche à toutes les mythologies où figure la course. Frappé par le nombre exceptionnel de coureurs indiens dans les grandes compétitions sportives - Jim Thorpe, Billy Eaton, David Knowles. – il a réuni toutes ses recherches dans un liwe sur lo signification de la course dans la culture

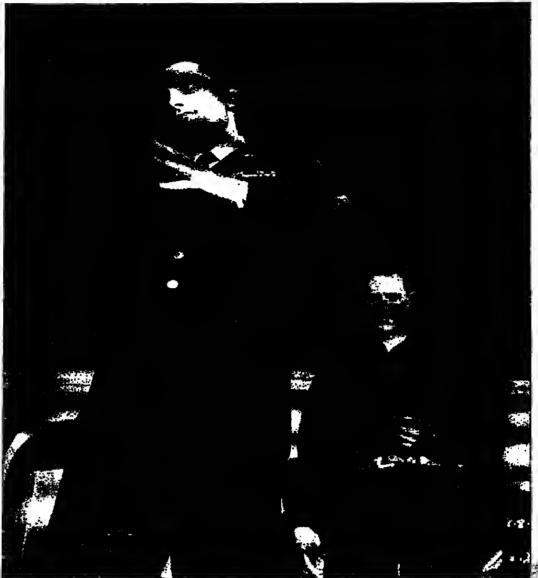

Deux frères jadis très proches... Viggo Mortensen et David Morse.

» En couverture figurait un Indien courant droit devinait le désert à travers lui. Me fiant uniquement savoir! – j'ai acheté le livre.

» Quelque chose dans la pureté de cette image m'o touché. Lorsque j'ai commence à écrire le scénario d'Indian Runner, je sentais que sa transposition dans l'époque moderne traduirait la rage qui anime l'un des frères et le sentiment de culpabilité qui ronge l'autre... Nous vivons dans un pays tiraillé entre lo Grande Arnaque et la Grande Vertu : malgré nos principes. nous nous sommes installés sur des terres volées. Les qu'ils ont fait aux Indiens il y a des centaines d'an-

Sean Penn avoue s'être toujours intéressé à la mise en scène. C'est même par là qu'il entre dans la

carrière lorsque, adolescent, il met toute la famille à sur le lecteur. Sur la photo, il étoit transporent : on contribution pour de petits films en super-8. «J'ai commencé à jouer parce que je ne trouvais personne aux opparences - c'est un tort, je suis placé pour le d'autre pour tenir certains rôles. Petit à petit, je me suis dit que j'étois fait pour ça et j'al travaillé très

Dix ans plus tard, Sean Penn se rend compte que «faire l'acteur» ne l'amuse plus. Il trouve un exutoire dans l'écriture, « mais un acteur qui écrit - surtout s'il trimballe un bagage personnel comme le mien, - c'est difficile : le lecteur éventuel a du mal à se débarrasser des idées préconçues. » Bagage personnel? « Il y a des années où j'ai eu plus mauvaise presse que Khadafi et Américains d'aujourd'hui sont encore affectés par ce Saddam Hussein réunis, s'écrie-t-il en riant. Et je l'ai parfois mérité!»

> Entre no mariage avec Madonna, des coups de poing avec les photographes et des incidents de plateau, sa répniation d'acteur difficile s'accroît autant que la violence de ses personnages à l'écran - en dépit

d'un talent pour la comédie qui s'est révélé à ses débuts, et que l'on perçoit encore parfois à la télévision où il sit récemment une étonnante parodie de Robert de Niro.

« Étre acteur, c'est être payé un sou de salaire pour un sou d'enfer. Payè pour se mettre les entrailles sur la table tandis qu'un autre la dresse. Ma plus grande frustration venait de ce que certains sujets me paraissaient traités avec trop de désinvolture par des réalisateurs qui restaient en deçà du but qu'ils s'étaient, par passion, assignė.

» Ayant réalisé un film, je commence à comprendre comment un réalisateur, soumis à de nombreuses influences extérieures, doit constamment parer les coups pour conserver l'intégrité de son projet. Il en .. néglige parfois d'autres problèmes, essentiels pour la facture même du film.»

Et il est courant qu'il cède à la mégalomanie : « Co arrive. Souvent. Mais il y a une différence entre céder à la mégalomanie et être vu comme un mégalomune. En Amérique, on passe trop de temps avec des gens qui essaient de modifier vos décisions dans le sens d'économies. Vous, vous avez une page blanche à remplir, et vous espérez y mettre quelque chose de pur. Ou vous cédez – et j'ai vu trop de gens s'aplatir devant les costumes trois pièces - ou vous persistez à faire les choses comme vous l'entendez et vous êtes vu comme un mégalomane.

» En me lançant dans Indian Runner, je pensais débouler dans la production sur le mode « Taisez vous tous, je vais faire mon film à moi ». Mais j'ai très tôt écouté des gens a priori talentueux - c'est pour leur talent qu'ils avaient été engagés - et, très vite, le film n'appartenait plus à une personne mais à un petit cercle comprenant les acteurs, le chef décorateur, le chef monteur, etc. Cette expérience n'a donc pas été une croisière en Mégalomanie; au contraire, j'en suis ressorti très humble.»

Le moment le plus délicat? «Le choix des acteurs. Je suis très instinctif là-dessus, a L'engagement de Charles Bronson, que Sean Penn a convaincu de connaissais que par ses films et par ce que je percevais de lui à travers son image publique. Mais j'ai été frappé par la manière dont il a assumé ses tragédies familiales... Voilà un homme qui a été la plus grande star au monde, qui continue de jouir d'une célébrité mondiale et qui o réussi à ne jamais perdre le contact avec le vrai Charles Bronson. Je savais qu'il était un bon acteur - il l'o prouvé dans ses premiers films mais il y avait surtout, chez hui, une dignité qui me touchait profondement. »

Indian Runner sera présenté à Cannes en première mondiale. « Ço ne me fait pas peur de m'exposer pour une chose que j'ai faite comme ça. J'espère que les gens auront à l'égard du film un peu de patience : il est totalement américain, avec tout l'enfer que ça trimballe, de puanteur et de rage, mais aussi de caur. J'espère. »

DINERS

RIVE DROITE

ARRIVAGE JOURNALIER OF POISSONS FRAIS, CRUSTACÉS, PLATEAU DE FRUITS DE MER. CARTE 300 F. LE SOIR « Memu de la mer » 150 F TTC. Jusqu'à 22 h 30. Cette maison a du succès et elle le mérite : evec son personnel féminin et la grande qualité de sa cuisine traditionnelle et inventive. Décor contemporain. 1.5. COURMANO CANDIOK 43-80-01-41

RIVE GAUCHE NOS ANCETRES LES GAULOIS 46-33-66-07 et 66-12 39, nos Santi-Louis-en-File & Climatisé LE MAHARAJAH 4 GRH.I. O'OR 86 de la gastro.

L'ALSACE AUX HALLES

RELAIS BELLMAN 37, rue François-Iv. 8

roc IV. - \ da leui liai

ger X.

ger qui moi

tité; (P. i

des Sou pren cultu

bour Filles insol
e: cour 14 h (Le c t Loire 14 h (rée Paris) (e C Palais des V

« H 14 h (Lutèc « L' dorés téléph 14 h (E. Ro.

POLICOR 41. nie Monsieur-le-Prince, 6 YUGARAJ (Salle climatisée) 43-26-44-91 14, rue Dauphine, 6 F. lundi

:51

Cuisine traditionnelle et grillades son bar-glacier, coktail au 39 « POL NDR ». SPÉCIALITÉS INOIENNES. « De tous les indiens, celui-là est de très loin le meilleur et le plus authentique. » Christian Millau (Gault-Millau).

RESCAURANT FROUMIEUX 47-05-49-75 SOUPERS APRÈS MINUIT

LES GRANDES MARCHES

AU PIEO OE L'OPÉRA-BASTILLE La bonne adresse du quartier, HUITRES toute L'ANNÉE POISSON DU MARCHE Plats (raditionnels, Vins à découvrir. OECOR « Brasserie de luse » 1.1.; de 11 h 30 à 2 heures du matin. 6, place de la Bastille, 43-42-90-32.

« UN PRISONNIER DE LA TERRE ».

## L'Est et l'Ouest

Cinéaste américain victime du maccarthysme, John Berry s'est réfugié en France dans les années 50. Il y vit depuis. Même s'il revient aux Etats-Unis en visite professionnelle (The Honey Boy, Claudine), c'est au sein de la production française qu'il a tourné de nombreux films. comme Y a maldonne ou Voyage à Paimpol. Sou dernier film, Un prisonnier de la terre. clôt la section Un certain regard.

REMIÈRE coproduction américano-soviétique aboutie dapuis l'Oiseau bleu de Gaorga Cukor an 1974, Un prisonnier de la terre est un conte moral en trois actes et deux personnagaa. Pramiar acte : l'équipege d'un evion américain découvre, dans la Grand Nord, l'épeve d'un aéroplane. A côté, un survivant. Un Américain (Sem Weterston) décide de reater avec lui tandia que las autres iront chercher du

secours. Dauxième acte : le survivant est russe (Aleksander Potapov). Tandis que la tempête fait raga, c'aat un « huis cloa » antre lea deux hommes. Affrontement de deux cultures, de deux morales. Troisième acte : les deux hommes, désespérant d'être jamais sauvés, prennent leur dastin en main at tentent de traverser l'Arctique en direction da la civilisation.

En una langue parfumée d'argot da aéria noire, John Barry raconte l'aventura : « Une partie du film a été tournée en studio. J'aima bien la studio, ça permet de faire glissar les murs pour mieux placer une caméra. Notre décor pasait 29 tonnas, il menaçait de crevar la plancher, il fallait daux heures at vingt-quatre tachniciens pour déplacer une paroi. Pour un film intimiste, impeccable (

» L'équipe éteit américano-franco-russe, le chef opérateur Pierre Williem Glenn. Tournage exceptionnellement dur. Perfois, an extérieurs, par manque d'abris, on s'installait dans des baraques à trois par piaule, evec des murs de carton mince comme du pepier à cigerette. Impossible de pisser, il fallait sortir et se les geler. Littéralement. C'est formidable, et ça se sent dans le film. La passion.

» Nous devions tourner à l'aéroport de Moscou, avec une vraie épave d'avion, en bout d'une

صحدا من الاجل

# Les hardiesses d'une actrice affranchie

Comédienne culte depuis Rocky Horror Picture Show, star acconchant de Brooke Shields dans la Petite, Susan Sarandon a accédé au rang du mythe avec Atlantic City. Tandis que la Fièvre d'aimer se joue depuis une semaine à Paris, elle est présente à Cannes pour la clôture du Festival avec Thelma et Louise. un road-movie de Ridley Scott. Nouvelle consécration pour une actrice qui est aussi une femme agissante.

SUSAN SARANDON, douze ans après Atlantic City, est encore et toujours tourmentée par les citrons. Une scène mémorable, sur un air d'opéra et et sous le regard dérobé de Burt Lancaster, où elle se frictionnait les seins avec son fruit préféré, n'en finit pas 3 de la poursuivre. « Pendant longtemps, je ne pouvais § aller au restaurant sans qu'on ne dépose à ma table un plateau de citrons. Aujourd'hui, on m'en parle encore, mais au moins ça s'arrête là. Que ne me suis-je bassinée au champagne, ou avec des billets de cent dollars?»

1.5

Sarandon est inclassable. D'une beauté à tomber (même quand un metteur en scène s'évertue à l'enfaidir), elle a l'audace d'être furieusement intelligente. Loin du menuet diplometique hollywoodien, elle garde son franc-parler.

Thelma et Louise par Susan Sarandon, version officielle: « C'est une sorte de road-movie existentiel. Peutêtre un buddy-movie, pour lequel on a décidé de changer le sexe des protagonistes. Deux innocentes emportées dans la folle spirale d'un week-end d'aventure, deux personnages qui se découvrent et redéfinissent leur amitié.» Louise (Sarandon) est serveuse; elle a pour meilleure amic Thelma (Geena Davis). Matheureuses toutes deux en amour (platitude benoîte pour l'une, violence à domicile pour l'autre), elles décident de s'offrir une randonnée le temps d'un week-end. Sur le point de se faire violer dans un parking. Thelma est sauvée par Louise, ment. qui brandit, en experte, un revolver...

Thelma et Louise par Susan Sarandon, version terrasse d'un café new-yorkais : «A partir de là, ça devient une sorte de Drôle de couple séminin au pays de Mad Max, très rigolo à tourner - une fois acceptée l'idée d'un film pour décapotable et camions. Mais Thelma et Louise est le premier film de Ridley Scott « pour acteurs » : Geena et moi étions très fières. Au début. En cours de tournage, je me suis tournée vers elle : « Que nous sommes arrogantes! Après tout, c'est un film « de » Ridley Scott. » Je le disais souvent à Ridley : « Tu n'as pas ton pareil pour éclairer les vomissements. » L'environnement était très macho, mais je vais vous dire : après avoir passé six heures chaque jour au volant d'une Thunderbird, ma conduite a dramatiquement progresse...

» Une fois, Ridley ne nous a pas prévenues que, dans la scène que nous allions tourner, nous aurions affaire à deux semi-remorques. Et tout à coup, nous nous sommes mises à hurler - en deux prises maximum coincées entre deux gigantesques poids lourds. Merveil-



Susan Sarandon, inclassable.

leuse leçon: quand les gens ont des méthodes de travail si différentes, on en trouve toujours une qui soit efficace pour tout le monde. »

Sarandon rend cependant hommage à Ridley Scott: « Nous nous sommes affrontés de manière constructive. En toute honnêteté, il écoutait. Il y avait dans le scénario une scène d'amour qui me paraissait totalement inadaptée à Louise. Nous ne l'avons pas tournée. Certaines séquences viennent de Geena, d'autres trois - de moi. J'al suggéré à un moment que Louise s'arrête et sorte enfin de la voiture, pour amener un moment de repos, de grâce, de calme, sans explication. Ce qui Impliquait d'éclairer le désert tout entier l'Un vrai défi comme Ridley les aime, certes, et il l'a fait, patiem-

» A certains moments, j'étais folle de rage : une fois, Geena et moi avions attendu toute la journée sans rien faire, la lumière tombait, il paraissait impossible de tourner un seul plan supplémentaire. Pourquoi ne nous relachait-on pas? Je suis sortie de la caravane comme une furie et j'ai vu Ridley, l'équipe caméra trois pas derrière lui, courant escalader une colline pour tourner LE plan où la voiture passe devant le soleil couchant. Quel reproche opposer à une passion pareille?

» On harcelait Ridley: « Ça finira en « travelogue » (1) et voix off? Avec des plans de camions sublimes et notre dialogue par en dessous? Tu ne mettras jamais la caméra sur nous? » « Ridley, si on court à l'échec, tu pourrais au moins nous rendre belles!»

a Ayant vu plusieurs montages, je dois reconnaître qu'il a découpé ses rôles, ses «chéris», comme dit Louis Malle, pour mieux fouiller les personnages. Geena et moi étions parfaitement capables de prendre soin l'une de l'autre dans tout ce qui relève du travail psychologique.

rapport d'amitié entre les deux personnages est passé à l'image.

» Ce qu'il y a de plus fascinant - et de terrifiant dans un « duo de femmes », c'est que vous abordez un sexuelle. Dans les histoires d'amour entre homme et femme - terrain connu. - toutes les permutations possibles et imaginables ont été explorées. Ma crainte au départ était que Thelma et Louise devienne un western avec pour thème la vengeance, la célébration sanguinaire du meurtre en série d'hommes trop chargés de bijoux...

» Je ne pouvais pas permettre à mon personnage, ne serait-ce qu'un seul instant, de verser dans le « mignon ». C'est très dur alors, quand vous assistez aux projections des premiers rushes, de penser qu'il finira par toucher le public. Louise, cela me paraissait évident, n'est pas immédiatement « populaire ». Mon job était donc de « piloter » le film, aux sens littéral et figuré, de travailler la matière, de préparer le terrain pour la transformation. plus évidente, de Geena, et l'humour qui en résulte.»

Devant une telle audace, si constante, on enrage que Hollywood ne fasse pas plus souvent appel à Susan

«Rien ne nous pousse à nous montrer courageux. C'est pourquoi les acteurs jouent le même personnage de film en film - sauf peut-être Meryl Streep... « Diversité » est devenu un mot obscène. Les gens veulent « acheter » une chose qu'ils connaissent déjà. Il serait intéressant de voir si, après Danse evec les loups, on verra beaucoup d'histoires sur les Amérindiens avec sous-titres. Quol qu'on en pense, le fait que Kerin Costner se soit battu pour qu'une partie du dialogue reste en lakota est formidable, car la moitié de l'Amérique ne sait pas lire et les cadres supérieurs des studios ne lisent jamais.

» Nous vivons dans un système où trois ou quatre films par an sont des succès, c'est-à-dire rapportent de quoi acheter une ville entière... Il y a aussi des choses curieuses. Dans la Fièvre d'aimer, je pesais dix kilos de plus, j'étais énorme. Choix personnel. Ensuite, je me suis mise à faire des abdominaux comme une forcenée: quand De Niro prend dix kilos pour Jack La Motta, on crie au génie; quand une actrice le fait, on s'indigne de sa laideur. Même poids, deux mesures.

» Notre métier est essentiellement subjectif. Dans un match de football, la balle entre dans le but ou elle n'en-

Après avoir partagé autant d'épreuves physiques, et en tre pas... Dans le cinéma... Je choisis parmi les offres, raison du respect mutuel que nous nous portons, un réel comme tout le monde. Quand vous êtes comédienne, on vous demande de répéter ce que vous avez fait dans vos trois rôles précédents. Jennifer Jason Leigh, Tralala, la petite prostituée de Dernière Sortie pour Brooklyn, est une actrice formidable. Combien de prostituées a-t-elle territoire non balisé, surtout si leur relation n'est pas jouées depuis? Y a-t-il encore un type de prostituée qu'elle n'ait pas explore? Va-t-on permettre à cette malheureuse de faire autre chose? Probablement pas. Pute elle est, pute elle restera... Nous cherchons tous et toutes des personnages que nous n'avons pas encore abordés. Il est certain qu'après la Fièvre d'aimer et Thelme and Louise, où je porte quasiment le même costume, je refuserai tout autre rôle de serveuse pendant un bon bout de temps. Au moins, dans Light Sleeper, de Paul Schrader, que nous commencerons à tourner début juin avec Willem Dafoe, je serai habillée en Armani...»

> Y e-t-il quelque chose que Susan Sarandon serait censée faire - mais ne fait pas - vis-à-vis de Hnllywood? « Je n'y habite pas - aussi mes chances d'avoir un oscar sont-elles quasi nulles. Je ne « fréquente » pas, je ne suis pas particulièrement apre au gain ni suffisamment ambitieuse pour faire deux ou trois films par an. Je pourrais, mais ça ne m'intéresse pas : j'ai d'autres centres d'intérét dans la vie.»

> Au premier chef: deux enfants et une famille. Et puis Sarandon se bat pour le droit à l'evortement, contre le nucléaire, pour la démocratie en Amérique centrale, contre toute contrainte à la liberté de parole et de pensée, pour la liberté de créatinn artistique, pour la recherche contre le sida. Membre de MADRE, association internationale d'entraide aux mères de disparus en Amérique latine, elle fait également partie du conseil d'administration de l'hôpital new-yorkais du Mont-Sinai, où elle enime un atelier de travail pour schizo-

> « Je ne suis experte dans aucun de ces domaines. Je perex simplement parler de mon expérience personnelle, pousser les gens à toujours remettre leurs points de vue en question, et leur communiquer toutes les informations que je peux recueillir. La célébrité a au moins cet avantage : elle peut faciliter l'accès à l'information...»

> > Propos recueillis par HENRI BÉHAR

(1) Travelogue, mot difficilement traduisible qui emprunte à «travel», voyage, et «monologue», et qui veut donc évoquer un «rècit de voyage» sur le ton du documentaire ethnologique.

**DE JOHN BERRY** 

# L'Est et l'Ou ont rendez-vous au Pôle

véritable piste. Finalement, ce n'est qu'après onze heures de vol à travers la Russie que nous avons trouvé le lieu idéal, une petite île sur la mer Blenche, à 350 kilomètres d'Arkhangelsk. Une haure de half-track sur la glace pour y accéder. On merquait notre chemin evec des branchages, meis dès que le vent soufflait, ou à le première chute de neige, nous étions perdus. Le helf-treck éteit une aspèce de vieux tank aménegé, sûrement inventé par un professionnel de la torture. A douze là-dedans, impossible de s'asseoir, ou de se tenir dabout. C'éteit irrespireble.

» Un de mes meilleurs amis, Lee Gold, à qui le film ast dédié, a écrit le scénario d'après la première partie d'un livre de James Aldrich. A l'origine, le réalisateur devait être soviétique, mais j'ai eu immédiatement envia de le faire. Nous sommes allés en Union soviétique, nous avons signé un accord de coproduction, puis commencé à chercher des sous.

s J'en ai parlé à Norbert Saada. Il a essayé, il n'y est pas arrivé. On a eu ensemble das convarsations culturellement fascinantes, mais dès que ja lui ai parlé d'argent, il était irrémédiablement s en communication avec l'étrangers. J'ai reçu plusieurs coups da fil des Etats-Unis, j'y suis ratourné, j'ai réussi à intéresser Orion, mais ils voulaient absolument attendre que Kevin Costner

soit libre... Le premier acteur auquel j'ei passé le scénario est Sam Weterston. Le temps da trouver l'argent, il était pris sur un autre film. Panique. On a cherché frénétiquement parmi les plus grands noms. Rien. On est revenu à Sam, je me fouteis du temps qu'il faudrait attendre.

» En 1980, Sam était un jeune Américain à Paris. Moi, je tenais une annexe de l'Actors' Studio et j'enseigneis la «Méthode». Parmi les élèves, il y avait ce type qui me peraisseit très prometteur... On ne s'était guère revue depuis. Lorsque nous avons commancé à treveiller ensemble, le raccord s'est fait instantanément.

» La Russie est un pays qui vous prend la tête. Il y a une qualité à la fois occulte et mystique introuvable ailleurs... Je tournais la demière partie du film, c'était le 4 février, Alaksander nous falt un infarctus. J'esseie quelques séquences sans lui, ça ne fonctionne pas, j'interromps le tournage. Trois mois plus tard, il reviant, plus fort, et meilleur - si c'était possible. Il avait compris le cœur même du film : il faut parfois plus de cran pour vivre que pour mou-



A STARTS

the state of the same

THE PARTY OF THE PARTY OF

The street

L y a quelque chose entre l'Algèrie et Nanterre. En 1983, Patrice Chereau signait sa première mise en scène en tant que directeur du Théâtre des Amendiers avec les Paravents, de Jean Genet, dans un décor qui reconstituait l'embiance de Barbès. En 1991, Jean-Pietre Vincent choisit un texte de Fatima Gallaire, jeune femme née en Algérie, qui a fait des études de lettres à Alger et de cinéma à l'université da Vincennes, puis à la Cinémathèque algérienne. Princesses (aux éditions des Quatre-Vents) a reçu le prix de la Société des auteurs en 1987, e été présenté sous forme de mise en espace eu Petit-Odéon et créé sur France-Culture suus le titre Vous êtes venus là où il y e quelques tombes.

«Princesses est l'histoire d'un retour, et une tragédie de l'émancipation, dit Jean-Pierre Vincent. La pièce de Fatima Gallaire fait penser parfois è Œdipe, car elle traite de l'aveuglement. Des ruses, de la méfiance, d'un effrontement entre des consciences partielles dans le sens au chacun ne voit qu'un fragment de la réalité. J'essaie d'être à le fois critique et tolérant. Si une partie de l'humenité éprouve le besoin de se réfugier dans le religion, je veux savoir pourquoi. Je veux comprendre, ce qui ne veut pas dire que je suis prêt é tout accepter. »

C'est également la position de Dominique Pitoiset, qui vient d'organiser une tournée du Misanthrope en Algèrie et en Tunisie, où il n'y avait pas eu de specta-

**ENTRETIENS** 

## «Fatma»

IANI CHERIF AYAD, quarante-trois ans. sérieux, nerveux, proclame qu'il veut « rectifier l'image de l'Algérie, réduite aux grosses barbes et aux tchadors» sans pour autant l'idéaliser. Fatma, terme générique employé par les Européens pour désigner leur femme de menage, est le nom de l'héroine, une semme de ménage justement, wêtre anonyme par excellence, interchangeable, insignifiant », dit Ziani

«L'histoire se passe sur une de ces terrasses collectives que, depuis la nuit des temps, les familles se partagent, chacune un jour. Sur les hauteurs, devant le ciel, cette femme habituellement courbée retrouve sa dignité, et elle parle. Elle racoute comme il est difficile d'exister quand on est seule, sans mari, sans enfant et que l'on travaille. Elle raconte aussi comment les partis, pour la récupérer - car elle vote, - lui chantent leur chanson. Chacun avec sa propre langue de bois, sans jamais se préoccuper de lui donner son statut de personne à part entière...

» Le spectacle a été choisi pour être présenté au Festival de Carthage, où il a été primé. De là, il a été invité par Renata Scant, à Grenoble, au Festival du Théatre européen - qui déborde les frontières géographiques de l'Europe, - et de là, à Nanterre. La compagnie que je représente est l'une des premières à se définir indépendante. Nous ne recevons aucune subvention, nous vivous uniquement sur les recettes. Mais la production se fait avec l'aide des institutions. Il n'est pas question de proposer une alternative aux troupes officielles. Nons pensons compléter leur action. Actuellement, nous n'avons pas de statut juridique, et d'ailleurs il n'en existe pas. Mais justement, nous avons préparé des projets...

» La tradition théâtrale algérienne est toute récente. Elle date, disons, du début du siècle. Étant dunné la situation, c'était un théâtre purement militant. Il militait contre une éducation qui nous donnait des ancêtres gaulois et nous enseignait les Alpes plutôt que le Hoggar... Les intellectuels algériens out constitué des associations qui ont favorisé l'expression théâtrale : elle est pratique, immédiate, mubile. Une agit prop moralisante destinée à rassembler un maximum de sympathisants. La censure existait, il fallait faire viser les textes par l'administration française, mais les acteurs poussaient sur l'improvisation. Après quoi, il est devenu obligatoire de jouer uniquement ce qui était écrit, mais à ce moment-là, entre acteurs et spectateurs s'étaient développés un langage, un code... Cétait pour les acteurs que le public venait, ils étaient formidablement populaires, tout tournait autour d'eux. Ensuite est apparue une forme épique, historique, assez barbante d'ailleurs. Pas tnut à fait du théâtre : des récits didactiques.

» Le jeu du chat et de la souris avec la censure a continué après l'indépendance, avec l'administration du parti unique. Dans les premières années a été fondé à Alger le Théâtre National, comprenant une centaine d'acteurs, plus les ballets et une troupe de variétés. C'était multidisciplinaire, et fortement centralisé. Le grand problème était celui de la formation. Elle s'était faite en France ou en Tunisie, où le FLN était basé. Progressivement, d'autres villes se sont dotées d'institutions semblables. Actuellement, sur l'ensemble du territoire, nous en avons sept.

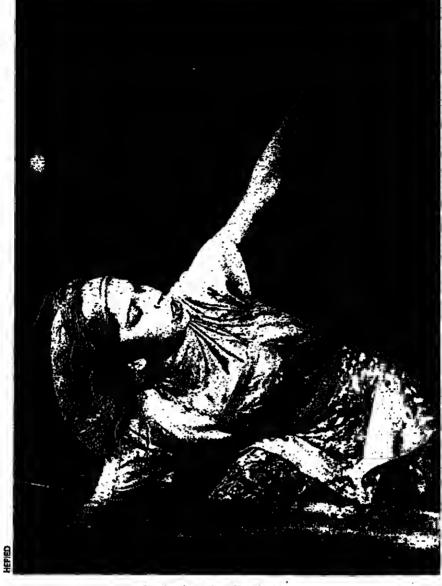

Sonia dans le rôle de Fatma

» Toutes les activités artistiques ont été regroupées d'abord sous la tutelle du ministère de l'information. Puis on a créé un ministère de la culture, qui n'a pas duré bien longtemps, parce qu'il était trop bureaucratique. Il a été remplacé par le Conseil national de la culture, composé de professionnels. Des écrivains, des hommes de théâtre, des cinéastes ont en charge la

» Aujourd'hui, le propos des artistes a évolué et, la démocratie aidant, le problème de l'expression ne va plus se poser de la même manière. Il n'empêche que notre tradition prend ses racines dans un théâtre qui intervient sur l'actualité. C'est en tout cas l'option de notre troupe. D'ailleurs, le public suit. Quand il vient voir un spectacle, ce n'est plus - ou c'est rarement - pour un acteur. Ni pour l'anecdote.

» C'est pour écouter ce qu'il dénonce. Aujourd'bui, nous devons dénoncer principalement des tabous de société. Nous n'avons pas, jusqu'à présent,

été dérangés par les intégristes. Je dirais même : au contraire. C'est vrai que, quand nous avons joué Farma, dans le public, les femmes portant le foulard ont été certainement plus nombreuses que les autres. mais ça ne veut rien dire. Ca ne veut pas dire que toutes ces femmes soient islamistes. Bien souvent c'est la famille qui leur a imposé de le porter, sinon elles n'ont pas le droit de sortir.

» La démocratie ne s'apprend pas si vite. On doit avant tout régler le problème culturel, en premier lieu l'alphabétisation. Toutes ces contradictions plus la situation économique font que le rapport de forces semble pencher du côté des intégristes. Mais ancun institut de sondage ne serait capable de dire ce qui se passe anjourd'hui en Algérie, et personne ne peut, jusqu'à la dernière minute, prévoir ce qui va se

» Pour les artistes, la situation s'est améliorée, mais pas du côté matériel. En Algérie comme partout,

cles importants en français depuis dez années. Il en est revenu avec le sentiment d'« avoir subi un décentrementa, et la certitude de n'avoir pas eu le temps de

Comprendre. Comparer. Le spectacle de Jean-Pierre Vincent se donne dans la grande salle du 14 mai au 16 juin. Parallèlement, Serge Sobczynski (codirecteur du Théâtre des Amandiers, ne en Algérie de père polonais et de mère sicilienne) e établi avec Ahmed Merghoub un programme algérien qui parle des femmes, et les laisse parler. Pendant tout le temps des représentations, une exposition de Hamide Chellati et d'Akita Mouhoubi. Du 21 au 23 mai, Houria Aichi, une chanteuse qui reprend la tradition de poésie populaire des Chaouias, accompa-gnée par Said Nissia. Du 24 au 26 mai, les Meddahate. «les diseuses de louange» - un genre musical très ancien. Du 4 au 15 juin, Baya, d'Aziz Chouald, mise en scène de Michèle Sigal, avec Yveline Ailhaud, une vie de femme et, au-delà de cette existence modeste, l'his-

Auparavant, du 29 mai au 2 juin, vient un spectacle qui e fait le tour de l'Algérie, Fatma, de M'Hamed Benguettaf, avec Sonia, dans la mise en scène de Ziani Cherif Ayad, histoire d'une femme sans importance, en arabe dialectal avec traduction simultanée.

\* Renseignements et réservations ; tél. : 47-21-18-81.

AVEC ZIANI CHERIF AYAD...

la culture est la première victime des crises économiques. A quoi sert de nous donner la liberté d'expres-

sion si on supprime les moyens de la réalisation?

» Le manque d'argent et de matériel technique rend difficile tout développement artistique. Notre troupe a beaucoup tourne, dans le pays, dans l'ensemble du Maghreb, et jusque dans les pays arabes. Mais dans les festivals, pas dans les circuits normaux. Certains pays ne tolèrent pas notre discours.

» Il y a la question politique, et plus encore la bureaucratie. Dans les dix premières années de l'indépendance, nous avons reçu un grand nombre de spectacles, y compris des français, dans tout le pays et pas seulement dans la capitale, car les directeurs de salle avaient l'entière responsabilité de leur programmation et traitaient directement avec les tourneurs et les ambassades. Mais, dans les années 70, il y a eu la mainmise du ministère sur tout ce qui touchait aux échanges avec l'étranger. Les fonctionnaires ont préféré faire venir des concerts, des ballets plutôt que du théâtre en français. Pour les échanges avec le Maghreb, nous nous sommes heurtés à des problèmes d'argent. Il fant payer les spectacles en devises...

....

- 4

Or The Special

 $e^{-1}\cdots(\sqrt[4]{2})$ 

1 07 0

1 4 50

Television is

transport 🗽

TO THE BOOK BY

1967 Bee

- -

» L'Algérie ne peut pas payer. De toute façon, pour nous, la question ne se pose pas puisque nous sommes indépendants. Le Théâtre de Nanterre nous a invités sans passer par aucun canal officiel, et nous n'avons eu à solliciter aucune autorisation. Ce n'était pas le cas avant 1988.»

... ET DOMINIQUE PITOISET

# Célimène à Alger

U mois de décembre 1990, le spectacle de Dominique Pitoiset le Misanthrope (le Monde du mais dans les théâtres nationaux. C'était un pari de l'AFAA - Association française d'action artistique. Un pari extrêmement risqué, même si la guerre du Golfe n'était pas encore effective et n'était pas prévisible lorsque l'affaire s'est négociée. Mais la langue de Molière n'était scène de Dominique Pitoiset n'a rien de conventionnel.

«Dans leur prison dorée, Philinte et Alceste consomment leur rupture, débattant sur l'obligation d'allégeance au prince ou la nécessité de l'exil, dit Domin'avaient, pour moi, pris une telle réalité. Quand on arrive dans un pays inconnu, on se cogne à certains çais, en Occidental que j'ai regardé.

» Nons avons eu beaucoup de rencontres intéres-

porte il y avait foule. Uniquement des femmes. Elles 2 mars 1990) partait en tournée algérienne et sa publicité mensongère, puisqu'il avait annoucé que tunisienne, non pas dans les centres culturels français, des billets restaient disponibles. Nous étions en train de négocier avec la sécurité pour les faire entrer quand les portes se sont subitement ouvertes, tout le monde s'est précipité, la salle était plus que comble, il y avait un cordon de police, des gens ont désigné les «meneuses», les policiers ont voulu en embarquer une qui s'est réfudéjà plus admise dans l'enseignement, et la mise en giée dans les loges, nous avons dû faire intervenir le centre culturei et l'ambassade pour qu'elle puisse retour-

ner chez elle tranquillement... » A Oran, à la fin de la représentation, une femme est montée sur scène et a offert des sleurs à Célimène en nique Pitoiset. Jamais mes fantasmes de mise en scène hui disant : « Continue, ne te laisse pas faire »... Le voite m'est apparu comme un refuge d'où les femmes peuvent observer un courant d'air de l'histoire. Un peu comme détails, dont on a tendance à faire des vérités. Je ne me un répliquant de Blade Runner : une carapace, du vide, leurre pas, je ne dis pas que j'ai compris. C'est en Fran- avec deux billes lumineuses, les yeux, qui prouvent la

» Nous avons joué uniquement dans les villes, et santes, mais ce qui est troublant, c'est la faible propor- avons voyagé de l'une à l'autre en car, nous avons tration de femmes dans le public, en soirée. On nous a dit versé des rues où il y a des hommes, uniquement des que sortir après 18 heures fait manvais genre. En mati- hommes assis, immobiles, attendant, je ne sais pas, un née, elles sont là. A Alger il y a eu presque une émeute. boulot, une cause. Et dans les rues d'Alger, les gosses, la Les places avaient été massivement vendues, et à la nuit, parce que c'est au tour de la petite sœur de domnir faibles pour aller plus loin. »

et qu'il y a un lit pour trois. Et dans les théâtres, le voulaient voir le spectacle, reprochaient à l'organisateur matériel qui vient de Pologne, de Tchécoslovaquie, de n'importe quel pays de l'Est, et rien ne va avec rien... On bidouille, on règle les éclairages minimum.

»On prend des baffes sans arrêt, on est agressé par ce qui se passe ici. Par cette tension qui règne. En retour, on prend brutalement conscience de notre dépendance vis-à-vis de l'argent. On est envahi de culpabilité, puis on appréhende la réalité, à savoir l'existence quotidienne de ceux qui restent. Je suis devenu carrément agressif. La pauvreté, ma position, le fanatisme, je n'avais pas de raison d'accepter, là-bas plus

» A Constantine, le théâtre se trouve à côté des minarets. A l'henre de la prière, pendant une scène entre Alceste et Philinte, la voix du muezzin s'est superposée au texte. A la fin, un acteur nous a dit que pour lui c'était une expérience fantastique d'entendre simultanément ces deux langages qu'il comprenait. Les acteurs pratiquent l'autocensure dans les régions où regnent les intégristes, qui tolèrent tout juste le théâtre... Nous n'avons pas cu le temps de voir leurs spectacles. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour que cette tournée ait lieu, elle a eu lieu, mais nos moyens étaient trop

P, de: Soi pre cult



are was

Anther Francis .... 養後 年 海ばり せつしゃ しゅ 

Market . In employed 接著鄉 衛性神经 THE RELEASE AND ADDRESS. 3 - Bar 2/4 4. \$49.75E, 1819.19

British Carlot March 1969 The street in · 100 Approved in the state of free figure market Mary State of the second The second second 5 250 See -

The state of the s A STATE OF THE PARTY OF THE PAR 1 

and a comment

The more

pouvoir imaginer l'enchaînement d'un travail. Ce que j'appelle la démarche.

Dossier établi par COLETTE GODARD

## LES METTEURS EN SCÈNE SE RETROUVENT A DIJON Réunir et contredire

U 21 mai au 2 juin, Dijon reçoit pour la seconde fois, sous le titre de Théâtre en mai, un ensemble de spectacles choisis en raison de la personnalità de leurs metteurs en scène. François Le Pillouer, organisateur de la manifestation, croit en eux - et pas à le rumeur selon laquelle leur règne serait terminé.

Il peut leur faire et se faire confiance : l'an dernier. l'héâtre an mai a permis, antre autres, de connaître Dominique Pitoiset - dont le Misanthrope a tourné dans toute la France et en Algéria (lire page 6) - et Stéphane Braunschweig, sélectionné aux Molières comma « révélation» après son tripis spectacle à Gennevilliers. Woyzack, Tambours dans la nuit, Don Juan revient de guerre. Après quoi, le ministère de la culture a proposé à Francois Le Pillouer le centre drametique d'Aubervilliers pour y coordonner le travail de quatre metteurs en scène. Le projet n'e pas abouti. On lui propose maintenant de reprendre les trois salles de la Cité Internationale.

Stéphane Braunschweig revient à Dijon créer l'Ajax de Sophoele, du 21 au 26 mei. Per ailleurs, Bernard Meister (Suisse) présente la Conquête du pôle Sud de Manfred Karge, les 25 et 26; Hinderik de Groot (Pays-Bas) Bac à sable, le 25 ; Giorgio Barbario (Italia) Description d'une bataille, de Kafka, le 26 ; Jacques Granville, Quincailleries, du 28 mai au 1º juin ; Alain Mergnat, directeur du Centre dramatique de Bourgogna, Vu du siècle, les 30 et 31 mai ; José Manuel de Olivero (Espagne) Mirages, le 1" juin ; Philippe Cousin, Passacaille la

TUDIANT en philo et en sciences sociales; muis

d'Avignon; metteur en scène lui-même (à vingt ans,

Don Juan ou l'amour de la géomètrie, de Max Frisch.

et à vingt-deux, la Reine marte, de Mantherlant),

directeur d'ateliers d'acteurs à Dijon, à Alès et à Chail-

lot, Stephane Braunschweig a surgi d'un coup, la sai-

son dernière, avec son visage de jeune Intellectuel tran-

quille et trois spectacles qui, réunis mus le titre les

Hommes de neige, ant seconé la profession et une par-

qu'elles sont rares. D'une facon générale, chacun roule

sonnellement, l'essaie d'être le plus respectueux possi-

ble. La plupart du temps, la démarche m'intéresse

plus que le résultat. Le résulat, e'est ce que vnit le

publie, et il faut évidemment en tenir compte, mais

on ne peut pas négliger la démarche qui l'a précédé.

on ne peut pas. C'est là-dessus que l'on devrait s'aler-

ter, c'est à partir de là qu'un dialogue oeut s'établir.

D'un spectacle à l'autre chez un mettenr en scène,

d'un metteur en scène à l'autre, circulent des liaisons. des pensées qui permettent ce dialogue. Il ne s'agit pas de chercher à toute farce des influences, des lignes

» Nous sommes à l'écoute d'une réalité, non pas

immédiate, non pas quotidienne, mais qui traverse les

temps et touche aux valeurs philosophiques. Je ne

crois pas au théatre d'actualité. Je fais confiance au

spectateur qui arrive dans la salle, ayant lu son jour-

nal, ayant écouté la radin nu regardé la télévision :

l'actualité, il en est imprégné, il la porte en lui. Nous,

nnus devons seulement lui permettre de faire le lien

entre le dehors et la scène. Sans pour autant intro-

duire sur scène des images repérables. Le théâtre n'est

pas un miroir, n'est pas une vitrine de la vie exté-

influences, mais il y en a forcément, quelles sont les

beaucoup à Antaine Vitez paur l'avair côtoyé. Plus

qu'à ses spectacles, j'ai été sensible à lui, à ce qu'il a

représenté, à la place qu'il a occupée, à sa façon de

penser. Quelques metteurs en scène possèdent un uni-

vers intérieur très fart. Pas moi. C'est-à-dire que je ne

fonctionne pas sur mnn narcissisme. Qunique dans

man prochain spectacle, Ajax, je parle peut-être na

peu plus de mni, de ma façon de vnir... Le thème en

est le passage de l'ère hérosque à l'ère pulitique. Le

projet suivant est In Cerisale, qui parle également du

mament où une société bascule. Ce n'est pas à pro-

prement parler obsessionnel ni vnlontariste. Je n'ar-

rive pas à concevnir un spectacle en soi, j'ai besoin de

- Vous dites qu'ou ne doit pas se chercher des

- Je ne sais pas très hien. Je dnis évidemment

communes. Il s'agit d'échanger des idées.

«Les Rencontres sont impartantes, dit-il, parce

tie du public.

rieuse.

vôtres?

la toute demière du Misanthrope, et le 2 juin, Eric Lacascade Ivanov de Tchakhov. Les 1- et 2 juin, les metteurs en scène présents rencontreront des philosophes et d'autres metteurs en scène [1].

Théâtre en mai n'est pas un festival de plus, ni un avatar du Concours des jeunes compagnies. Dans cette damière décennie du siècle, « checun route pour soi » mels prend la mesure des limites de cette attitude. Il a'agit encore et toujours de comprendre et de comparer. de comparar pour comprandre. Les «rencontres» se multiplient. Comme il y a vingt-cinq ans, les nouveaux venue charchent leur place, male ceux de l'époque forment un bloc plus ou moins solidaire, en tout cas solide. que ceux d'aujourd'hui, d'ailleurs, n'essaient pas d'investir, ils n'ont pas grand-chose en commun avec leurs aînés, leur folie n'est pas le même. Ils n'appartiennent pas à la génération du stout tout de suite a, de l'éphémère. Ils vaulent durer et trouver des utopies durables.

(1) Théâtre en mai est coproduit par Artemps, le Centre matique de Bourgogne, l'Association bourguige relle, avec le concours du ministère de la culture (DRAC de Bourgogue), du conseil régional de Bourgogne, de la ville de Dijon, de PONDA (Office national de diffusion artistique) et de l'AFAA (Association française d'action artistique).

\* Renseignements et réservations : ABC, passage Darcy, 21000 Dijon. Tel.: 80-30-59-78.



Wayzeck, dans une mise an scène de Stéphane Braunschweig.

### RENCONTRES AVEC STÉPHANE BRAUNSCHWEIG ...

## Au-delà des incertitudes

- Vous allez mettre en scène la Cerisaie?

à l'école d'Antoine Vitez à Chaillot; comédien et assistant de Dominique Ducos sur Une belle - Probablement à Gennevilliers. J'avais la possibilité de le faire à l'Odéon, mais ce ne serait pas une journée d'août 1913, à Gennevilliers, de Jean Dautrebonne idée : une pièce sacrée du répertnire, dans un may, sur Micromégas, de Paul Méfano, au Festival établissement sacralisé voué au répertoire, où Strehler a présenté une Cerisaie mémorable... Je ne suis pas intimidé, mais me cogner sur un tel passé risque de me retomber dessus. Parce que, justement, mon speciacle ne sera pas, ne peut pas être la «fameuse Cerisaie», et l'Odéon en appelle une interprétation classique. Je n'ai pas envie de me mettre cette pressinn sur le dos. La force farmelle ne suffit pas à établir le lien avec les spectateurs, l'identité du lieu est fondamentale. Naturellement, l'Odéon me tente. Avec une autre pièce.

- Regrettez-vous que le projet de donner le centre dramatique d'Aubervilliers à François Le Pillouer, avec pour soi. On dnit absolument savoir ce que fant les quatre troupes dont la vôtre, ait échoué? autres. Pas forcément pour se montrer tolérant. Per-

- l'étais pour, en tout cas. L'endroit est difficile, mais il y a un atelier de construction pour les décors, et l'expérience aurait peut-être permis de mettre en place des systèmes de production mieux adaptés... La compagnie a recu 150 000 F de subvention, avec lesquels

je paie les décors et les costumes d'Ajax. Et j'ai dû payer 200 000 F de charges sociales. On fait avec. Nous ne sommes pas seuls, Ajax est coproduit par les Rencontres, la DRAC, le Mailhon à Strasbourg.

- Vous sentez-vons des affinités avec la génération 68?

- Pas tellement. Je pense que Vitez était nettement en avance sur eux. J'aime leurs spectacles, mais, pour la plupart, ils s'enferment dans un système esthétique qu'ils ne mettent pas en cause. Vitez aussi utilisait un système, mais là où son rôle a été essentiel, c'est avec les comédiens, par la façon dont il les a vus, dont function. Le théâtre est un art qui se date. Pour moi, Strehler est un repère. Il me donne directement, non pas le reflet de son époque, mais son époque tont entière, et j'en ai besoin.

» Strehler m'apporte une permanence. Notre temps est profundément incertain. Les certitudes y apparaissent comme des marales provisoires. Quand Bush parle d'un ardre anuveau pour cent ans, ça ne veut rien dire. Un siècle, c'est quai? La durée d'une

hégémonie? Par rapport à cette instabilité universelle, le théâtre a un grand rôle à jouer. On ne lui demande pas d'inventer des solutions. Ni de se poser comme modèle. Il peut quand même aider à combattre la tentation de mettre partout de fausses solutions.

» Je ne vnis pas le théâtre comme instrument à déchiffrer le réel. Je ne cherche pas une lecture interprétative et critique des textes, l'essaie d'établir un parallélisme entre le texte et ma manière de penser. C'est-à-dire que je joue les contradictions. C'était flagrant avec Tambours dans la nuit, par exemple, nú j'ai donné un style expressionniste à une pièce qui se voulait une critique de l'expressinanisme. Je l'ai fait po empêcher de s'installer une quelconque assurance.

» Je ne suis ni mystique ni catholique, mais j'aime beaucoup Pascal. Il défait les certitudes matérielles, pour atteindre une autre Certitude. Avec un grand C. L'acte de penser est constructif, constructeur, même s'il aboutit à une conclusion de néant, sans issue. Nous vivnns, c'est vrai, un monde franchement désespérant. Au théatre, je dois parler de cette désespérance, mais moi, je ne suis pas désespéré.»

... ET FRANÇOIS LE PILLOUER

# Un local et des sous

RANÇOIS LE PILLOUER est bourguignan,
grand massif colore grand, massif, calme. Le théâtre est, avec la grande cuisine, sa passion. Il a fait ses classes comme comédien au Grenier de Bourgogne, et a rapidement préféré sortir du rang, regarder autour de lui, brouiller les cartes. Il s'est senti une vocation de fédérateur : réunir des gens qui ne se connaissent pas ou se connaissent mal, mais qui ont beaucoup à se dire, pense-t-il, beaucoup à faire ensemble ou parallèlement, pour le théâtre. Il a su convaincre et les autorités, et les metteurs en scène. Ainsi est né le festival Nouvelles scènes, devenu Théâtre en mai, au Rencontres de

« J'ai centré ces Rencontres sur les metteurs en scène, explique François Le Pillouer, parce que je ne crois pas en la natian de compagnie, qui recouvre taut et n'importe quoi. Les metteurs en scène sont présents, plus que les auteurs, qui pour la plupart déclinent - dans le sens de déclinaison - l'héritage de Joyce, Beckett, Ionesco. Et s'il en existe un qui possède un charisme particulier, il trouve forcément quelqu'un, voyez Bernard-Marie Koltès.

» C'est un parti pris : e'est au metteur en scène que je fais confiance, c'est à lui de décider de ce ou'il fait, à en prendre la responsabilité. Actuellement, les temps sont durs et il court un danger d'isolement. d'où les Rencontres entre des gens dont le seul point commun est de gressentir» leur époque - sans chercher forcément à la modifier - et aussi de travailler pour un public de citoyens, pas pour payer les traites de leur résidence secondaire. Ils sont rarement d'accord les uns avec les autres : polémiques et paradoxes ne sont pas exclus, au contraire. Je cherche des gens qui cherchent, je les trouve en voyageant beaucoup, et

par cooptatinn. Les spectacles conçus par ardinateur ne m'intéressent pas du tout, même si l'ordinateur a centre dramatique, » Le terrain est occupé par les baobien fonctionné, et que le résultat puisse être estampillé « normes françaises » en haut à gauche, et la chanson au milieu.

» Aujnurd'hui, dans la plupart des cas, quelle que soit la pièce, quelle que soit la qualité de la représentation, un a l'impression de vair la même chose, c'est lassant. La décentralisation administrative, qui accroît les pouvoirs régionaux et municipaux, a eu des effets pervers. Les gens des centres dramatiques avaient mis en mouvement une belle aventure, mais sont parvenus à une phase de stagnation. Les enntraintes de rentabilité financière et électorale ont fini par les digérer. Ils ne peuvent plus être fous. Ils montent Malière et engagent une vedette pour passer à Paris. Quelques-uns font encore semblant de vouloir un théâtre pertinent, mais ce sont des Lorenzaccio, piégés à l'intérieur du système, et ils maurront dans des costumes qui ne sont pas tes leurs... Les autres, en particulier les jeunes - mais ce n'est pas une affaire de générations, - n'ant pas encore de contraintes structurelles et en unt tellement dans le domaine matériel qu'ils ne peuvent même plus en tenir compte.

» Par force, ils font de l'artisanat, sans essayer de reproduire le schéma que l'on connaît bien : la petite subventinn, le montage de la coproduction, les deux mois de répétitions, la petite tnurnée vite interromptte parce que, finalement, ça coûte trop cher, et que mieux vaut calculer le nombre de cachets nécessaires pour toucher le maximum aux ASSEDIC.

» Je trouve le ministère bien frileux. Il craint la troupe-champignon qu'il va devnir entretenir pendant des années et impose une sorte d'initiatinn : « Va et la situation. »

souffre, à la quatorzième station un te procurera un babs, et les nouveaux venus doivent inventer de nouveiles stratégies. Ce qui les intéresse? Un local et des sous. Oui, on m'a proposé de reprendre la Cité internationale. Mais ce que l'on m'a proposé ne permet pas de créer les conditions de l'aventure. C'était juste comme si, au ministère, ils s'étaient dit : « Bon, on va tui donner un lieu difficile avec des moyens limités, la même chose que l'institution, mais en carton, en pauvre. Ce sera suffisant puisqu'il travaille nvec des jeunes. » Je ne suis intéressé que si les metteurs en scène ont la possibilité de décider, entre eux, ce qu'ils doivent faire. Et ca, ca n'entre pas dans les schémas da ministère. Il a'y a pas seulement la question d'argent, une autre visinn est nécessaire.

» Le monde du théâtre subit des cloisonnements de type féodal, nu social. L'an dernier, aux Rencontres, les metteurs en scène ont commencé à se connaître et à discuter. Cette fnis, je suis allé chercher des gens en Italie, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas, pour comprendre comment ils functionnent, et comparer. J'invite des philosophes. Ces derniers temps, ils étaient restés en retrait, sauf pendant la guerre du Golfe, où on est allé leur demander un peu rapidement leur avis. Je ne veux pas d'un festival T-shirt avec le num de la ville au pochoir, à vendre su syndicat d'initiative. Ce que nous essayans de faire est beaucoup plus ardu. Nous essayans de débloques

Darkside

Sur le mode des Mille et une nuits, trois sketches représentent les trois histoires racontées par un petit garçon à la cuisinière afin de retarder l'beure du diner... où il duit être dévuré. Appétis-

sant.

VO; Forum Orient Express, handlcapes,
1- (42-33-42-26]; U.G.C. Oanton, 6(42-25-10-30); U.G.C. Normandie,
dolby, 9- (45-63-18-18).

VF; Rex, dolby, 2- (42-36-83-93);
U.G.C. Montparnasse, handicapes, 6(45-74-94-94); Paramount Opéra, dolby,
9- (47-42-56-31); U.G.C. Lyon Sastille,
12- (43-43-01-59); Mistral, 14- (45-3952-43); U.G.C. Convention, dolby, 15(45-74-93-40).

La Double Vie de Véronique de Krzysztof Kiesłowski, awac Iràne Jacob, Halina Gryglaszewska, Aleksander Bardini, Franco-polonais (1 h 38).

Lire pages 24 et 25 l'entretien ovec le

VO: Gaumont Les Halles, 1\* (40-28-12-12): Gaumont Opéra, 2- [47-42-80-33]: Le Saint-Germain-des-Près, salle G.-de-Beauregard, 8- (42-22-87-23): Saint-André-des-Arts 1. 8- (43-26-Saint-André-dez-Arts I, 8° (43-26-48-18]: Gaumont Ambassade, 8° (43-59-18-08): Les Trois Batzac, 8° (45-61-10-60): Le Bastille, hamficapés, 11° (43-07-48-60): Gaumont Parnasse, 14° (43-35-30-40): Gaumont Alésia, 14° (43-27-84-50). VF : Gaumont Convention, 15- (48-28-

Génération oxygène de Georges Trillet, avac Denie Lautriat, Corinne Touzet, Edward Meeks. Marc de Jonge, Christine Paillard, Michal Valette.

Un film français sur un thème jusqu'ains typiquement américain : les aléas rencantrés par un jeune bamme entreprenant pour se faire une place dans le monde des affaires, grâce à une inventina de son cru et avec l'aide de complices inattendus.

Forum Oriest Express, handicapés, 1= (42-33-42-28); George V, 8- (45-62-41-46).

Hors la vie de Maroun Bagdadi, avec Hippolyte Girardot, Refic Ali Ahmad, Hussein Sbeity, Habib Hammoud, Magdi Machmouchi. rco-italo-belge (1 h 37).

Très remarqué à Cannes lui aussi, le film de Bagdadi fait de la tragédie d'un

ntage français au Liban un cauchemar à la fuis réaliste et subtil. Une étonnante réussite, qui doit beaucoup à l'in-terprétation d'Hippolyte Girardot.

terprétation d'Hippolyte Girardot.

Forum Hortzon, handicapés, 1= (45-08-67-57); 14 Juillet Odéon, dolby, 8= (43-25-59-83); Publicia Champa-Elyzées, dolby, 8= (47-20-78-23); Pathé Français, dolby, 9= (47-70-33-88); 14 Juillet Bastille, handicapés, 11= (43-67-90-81); Las Nation, dolby, 12= (43-43-04-87); Escurial, 13= (47-07-28-04); Gaumont Alésia, 14= (43-27-84-50); Pathé Montparnasse, 14= (43-20-12-06); Gaumont Conventinn, handicapés, 15= (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18= (45-22-46-01).

In Bed with Madonna d'Alek Kestistian, avec Madonna. Américain (1 h 30).

En provenance de la Croisette encore, he portrait intime de la chanteuse, enre-gistré durant sa tournée « Blond Ambi-tian ». La blonde brûlante affirme qu'elle s'aime « encore plus » depuis qu'elle s'est vue dans le film : ce duit être quelque chose.

VO: Forum Horizon, handicapés, THX, dolby, 1\* (45-03-57-57): Pathé Hautefeuille, dolby, 6\* (46-33-79-38); Pathé Marignan-Concorde, dolby, 8\* (43-59-92-82): Pathé Montpamases, dolby, 14\* (43-20-12-06); Pathé Wapler, 18\* (45-22-48-01).
VF: Patramount Onless dolby, 9: 447-42. VF : Paramount Opéra, dolby, 9- (47-42-56-31).

Jacquot de Nantes d'Agnès Varia, avec Philippe Maron, Edouard Joubeaud, Laurent Monnier, Brighte de Villepolx, Daniel Dublet, Jacques Demy, Français, noir et blanc et en couleurs (1 h 58].

Arrivé de Cannes taujours, le portrait d'un galopia nantais nammé Jacques Demy, entre 1939 et 1949 ; au-delà de la reconstitution de l'époque, une évo-cation émue et émouvante de l'enfance d'un bomme et de la naissance d'un grand tallett de cinéaste. grand talent de cinéaste.

grand tajent de cineaste. Gaumont Les Halles, 1 - (40-28-12-12); Pathé Impérial, 2 - (47-42-72-52); Saint-André des Arts I, 8 - (43-28-48-18); George V, 8 - (45-62-41-48); 14 Juliet Bastille, 11 - (43-57-90-81); Sept Par-nassiers, 14 - (43-20-32-20); 14 Juliet Beaugrenelle, 15 - (45-75-79-78).

La Liste noire là partir du 17 mai) d'Irvin Windor, avec Robert De Niro, Armetta Baning, George Wendt, Patricla Wettig, Sam Wanamaker. Américain (1 h 40).

Face à la commission MacCarty, au cinéaste célèbre duit choisir entre tra-hir de vieux amis et perdre son travail. Une dénonciation de la chasse aux sor-cières et de la manière dont elle détrui-sit la vie professionnelle, et souvent la vie personnelle, de nombreux animateurs de Hollywood au début des années 50.

années 50.

VO : Forum Horizon, handicapés, 1- (45-08-57-57); 14 Juillet Odéon, doily, 6- (43-25-59-83]; George V, THX, dolby, 8- (45-62-41-46); U.G.C. Normandio, 8- (45-83-18-16); 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81]; 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81]; 14 Juillet Bastille, 11- (45-76-79-79); U.G.C. Malkot, handicapés, 17- (40-68-00-18), VF: U.G.C. Montparnasse, 8- (45-74-94-94); Saint-Lazare-Pasquier, 8- (43-87-34-34); Paramount Opéra, dolby, 9- (43-43-04-87); U.G.C. Lyon Bastille, dolby, 12- (43-43-04-87); U.G.C. Lyon Bastille, dolby, 12- (43-43-01-59); Feuveste Bis, 13- (47-93-40); Pathé Clichy, 18- (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01).

Le Porteur de serviette de Daniele Luchetti, avec Silvio Orlando, Nanni Moretti, Giulio Brogi, Anne Roussel, Angela Finocchiaro, Grazieno Giusti. Italo-français (1 h 30).

Luciana, petit professeur à la plume agile, est engagé par un ministre plein d'avenir pour lui écrire ses discours. Il découvre peu à peu les trafics de la vie

LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES,

société civile à capital variable, dont le siège est situé 11 bis, rue Ballu, Paris-9e, rappelle aux membres de la Société que l'Assemblée Générale ordinaire annuelle se tiendra le Mercredi 29 mai 1991 à 14 heures

à la Fondation Dosne-Thiers 27, place Saint-Georges, 75009 Paris. Au cours de cette assemblée, il sera donné

lecture du rapport moral, du rapport financier et du rapport du commissaire aux comptes. A l'occasion de cette assemblée, les

auteurs et compositeurs participeront à l'élection des membres de la commission, dont les postes à pourvoir sont les suivants : - deux auteurs dramatiques,

- deux compositeurs dramatiques, - trois auteurs d'œuvres télévisuelles,

au contrôle du budget.

14 j (Lut)

- deux auteurs d'œuvres cinématographiques,

- un auteur d'œuvres chorégraphiques, ainsi qu'à l'élection de trois commissaires

Nous vous remercions d'assister nombreux à cette assemblée et de prendre ainsi une part active à la marche de la SACD.

## **Box-office Paris**

favorable sux sallas, la semaine du début du Festival de Cannes eura été moins mauvaise que celle de l'année dernière, evec plus de 650 000 spectateurs devent les écrans parisiens. La Reine blanche prend aisément la tête des huit nouveautés de la semsins, mais qualqua 70 000 entrées dans 42 salles n'ont pas conféré à son secre le lustre attendu. Le phénomène le plus remarqueble est l'affluence dans les deux cinémes qui présentent Akira: 11 000 entrées traduisent un angouement considérable pour ce violent personnage de BD japonais qu'on ne saveit pas si célèbre.

Et les 19 000 compsgnone du Capitaine Fracasse medieur aloi, dans cinq salles, que les 20 000 enflammés par la Fièvre d'aimer devent onze écrans. Les Doors, film-star de la semaine précédente, faiblissent un peu mais réunissent tout de même 160 000 fans en quinze jours. Alors que Cendrillon poursuit imperturbablement son éternel conte de fées commercial; en totelisent 235 000 coups de baquette magique. Et le beau fixe se main-

revu per Ettore Scola sont de

tient pour les deux champions de le saison : Danse avec les loups epproche gaiement des 1 100 000 en trois mois et le Silence des agneaux cominus d'accroître son troupeau, avec près de 450 000 entrées en cing semaines.

politique, jusqu'à l'écœurement. Une farmidable prestation de Nami Maretti dans le rôle du politicien cor-

VO: Ciné Beaubourg, handicapés, 3- (42-71-52-36); U.G.C. Retonde, 6- (45-74-94-94); U.G.C. Denton, doiby, 6- (42-25-10-30); Selint-Lature-Pasquier, 8- (43-87-95-43); U.G.C. Siarritz, 8- (46-62-20-40); La Bestille, 11- (43-07-48-60), VF: Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-94),

Rhapsodie en août d'Akira Kurosawa, avec Sachiko Murase, Hidetaka Yoshioka, Richard Gere, Tomoko Otakara, Mis Suzuki, Japoneis (1 h 38). En passant l'été chez leur grand-mère,

quatre adolescents découvrent à travers ses sonvenirs la réalité de la bombe ses sonventes la realité de la bombe ricain » décienche de nouvelles ques-tions. Un plaidoyer contre l'borreur nucléaire magnifié par le sens des images du vieux maître japonais. VO: Forum Horizon, handicapés, dolby, 1" (45-08-57-57); Gaumont Opéra, 2-(47-42-80-33); U.G.C. Oidon, dolby, 6-(42-25-10-30); La Pagode, 7- (47-05-12-15); Pathé Marignan-Concorde, dolby, 8- (43-59-92-82); U.G.C. Lyon Bastelle, 12- (43-43-01-59); Geumont Alésie, 14- (43-27-84-50); 14 Julier Beaugranelle, 15- (45-75-79-79); Bien-venue Montpamasse, dolby, 15- (45-44-

Sélection

venue Montpamasse, dolby, 15- (45-44-25-02); U.G.C. Maillot, 17- (40-58-00-16).

An Angel at my Table de Jane Campion, avec Karry Fox, Alexia Keogh, Karen Fer-gusson, Iris Churn, K.J. Wilson, Mellins Barnocker. Néo-zálandsis (2 h 38).

Du portrait en trois époques de l'écri-vain Janet Frame, la realisatrice fait un miracie de complicité : cheminant aux côtés de son héroine, elle raconte avec le même naturel les petits riens insigni-fiants et les pires tragédies, atteignant avec un art ennemi de l'artifice à une vérité poignante et passionnante. VO : Gaumont Les Helles, 1 / (40-26-12-12) : Racine Odéon, 6 (43-26-19-88) : Publicis Champs-Elysées, 8-(47-20-76-23) : Gaumont Parnasse, 14-(43-35-30-40).

Aux yeux du monde d'Eric Rochant, avec Yvan Attal, Kristin Scott-Thomas, Marc Berman, Cherlotte Geinsbourg. Français (1 h 35).

Par amour pour sa Juliette, par ras-le-bol de sa vie terne, Bruno détourne un car scolaire. De son odyssée sur les roues de France, Eric Rochant fait un suspense implacable, passe en cham-pion les vitesses de la colère et de la lendresse. Epée de Bois, 5- (43-37-57-47).

Bashu, le petit étranger de Bahram Beřzzi, avec Sussan Taslimi, Parviz Purhoseini. Adnan Afravian. Iranian (2 h).

Loin de son pays (l'Iran à l'époque de sa guerre courre l'Irak), un petit garçon se retrouve en terre inconnne. Peu à peu adopté par une mère de famille, il affronte à la fais l'hostilité des villa-geois et le sonvenir de son passé détruit. Entre chronique et fantasmago-rie, en très beau plaidoyer pour la tolé-rance.

VO: Utopia, 5- (43-26-84-85).

Merci la vie de Bertrend Blier, avec Charlotte Gainsbourg, Anouk Grin-berg, Gérard Depardieu, Michel Sfanc, Jean Carmet, Catherine Jacob. Français (1 h 57).

L'équipée sauvage de deux jeunes filles, à travers les paysages d'aujourd'hui et les sentiments d'hier (et vice versa). C'est drôte et méchant et tendre et suprèmement intelligent. C'est de Ber-trand Blier. Avec, en plus, la révélation au einéma de l'immense talent d'Anouk Grinberg. Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26); Pethé Marignan-Concorde, 8-(43-59-92-82); Les Montparnos, 14-(43-27-52-37); Studio 28, 18-(48-06-

36-07). Miller's Crossing de Joel Coen, svec Gabriel Byrne, Marcia Gay Harden, John Turturro, Jon Polito, J.E. Freeman,

Albert Finney. Américain (2 h 02). Très ironique visite dans les hauts lieux de cinéma noir, la reconstitution d'une meurtrière guerre des gangs manipulée par an mélancolique « cerveau » permet aux frères Coen de démontrer tout

le brin de leur talent. En attendant Barton's Fink, présenté à Cannes. VO: Sept Parmassiens, dolby, 14-(43-20-32.20).

avec Jodie Foster, Anthony Hopkins.

Le Silence des agneaux

Scott Glenn. Americain (1 h 58). Buffala Bill vent la peau de ses victimes, qu'il écorche sauvagement après les avair assassinées. Clarice l'inspectrice veut la pean de Baffalo Bill qu'elle traque jusqu'aux fins fands des Etats-Unis. Mais Lecter, le psychopathe incarcéré, veut l'esprit de Clarice. Jonathan Demme, lui, anra les nerfs de ses spectateurs, et tous leurs

suffrages.

VO: Geumont Les Halles, dolby, 1= [40-26-12-12]; 14 Juillet Odéon, dolby, 8- [43-25-59-83]; Gaumont Ambassade, dolby, 8- [43-25-99-81]; Gaumont Ambassade, dolby, 8- [43-26-18-18]; 14 Juillet Bastille, dolby, 11- [43-57-90-81]; Gaumont Alésia, 14- [43-27-84-50]; 14 Juillet Barugrenelle, dolby, 15- [45-71-79-79]; Bierrvende Montpernasse, dolby, 15- [45-44-25-02].

VF: Rex., 2- [42-36-83-93]; UGC Montpernasse, dolby, 8- [45-74-94-94]; Paramount Opéra, handicapés, dolby, 12- [43-43-01-59]; Les Nation, dolby, 12- [43-43-01-59]; Gaumont Convention, 15- [48-28-42-27]; Pathé Wepler II, handicapés, dolby, 18- [45-24-794]; Le Gambatte, dolby, 20- [46-36-10-96]. suffrages.

Souvenirs de la maison janne de Joso Cesar Monteiro, svec Joso Cesar Monteiro, Sabina Sec-chi, Manuela de Freitas, Teresa Calado, Luis Miguel Cintra. Portugeis (2 h).

Jean de Dieu aura de l'argent, mais pas celui qu'il cherchait. De l'amour, mais pas celui après lequel il courait. Des médicaments, mais incapables de résoudre ses démangeaisons existentielles. Jean de Dieu est un râleur impéaitent, mais irrésistiblement drôle; l'improbable croisement lusitaniea de Louis-Ferdinand Céline et Charlie Chaplin. VO : Latina, 4- (42-78-47-86) ; Lucernaire, 6- (45-44-57-34).

Le Syndrome asthénique de Kira Muratova, avec Ciga Antonova, Serguel Popov. Soviétique, noir et blanc et en couleurs

Par la coière ou le somnambulisme, les personnages tentent d'échapper à l'in-supportable, à l'inmaîtrisable réalité. La réalisatrice garde, elle, les yeux bien ouverts et domine tous les moyens da cinéma pour organiser cet ouragan d'images, de sensations et de folies. Un fascinant cauchemar. VO : Panthéon, handicapés, 5- (43-54-15-04).

La sélection « Cinéma » a été établic par Jeas-Michel Frados.

**Paris** 

Mercredi 15 mai Léandre

Stences Irène Schweizer (piano) cardos Zingaro (violos), Cardos Zingaro (violos), Ywas Robert (trombone), Stéphane Grémaud (percus Carol Robinson (clarinette), Joälle Léandre (contrebasse

Le théâtre musical a encore ses adeptes, Joëlle Léandre, son public. Théâtre de la Bastille, 21 heures (jus-qu'au 18). Tél. : 43-57-42-14.

Janacek

Martinu Quatuor à cordes nº 2

Brahms Quatuor à cordes re 2

Trois grands quatuors beaucoup moins sonvent jonés qu'il y paraît, même si ceux de Brahms et Janacek ont acquis droit de cité an disque et an concert. Les Talich sont célébres, leur nom attirera un vaste public qui découvrira, émerveillé, le Deuxième Quatuor de Martine. Auditorum des Halles, 18 heures. Tél. : 40-28-28-40. 130 F.

Schumann

Trois Funtasiestücke op. 73 Franck

Sonete pour violancelle et pis Debussy

Chostakovitch Sonste pour violoncelle et piano Martina Schuczn (violoncelle), Jean-Marc Luisade (piano).

Jean-Marc Luisada est connu. Il le sera Jean-Marc Luisada est connu. Il le sera de pius en plus car il vient de publier le premier d'une longue série de disques chez Deutsche Grammophon. Toujous aussi fantasque, imprévisible, ce pianiste renoue avec le piann de Cortot. Avec Luisada, l'imagination, le romantisme sont au pouvoir. Et comme Cortot, il sait plier sa fantaisie à la rigueur de la musique de chambre. Naus ne connaissons pas Martina Schucan, mais Luisada a'est pas du seure à ioner avec Luisada n'est pas du genre à jouer avec n'importe qui. Et à jouer n'importe quoi. Leur programme est bean et exi-

Salle Gaveau, 20 h 90, Tél. : 49-53-05-07. De 100 F à 180 F.

Maresz Mozart

Prokofiev Alexandro Novaló
Alexandro Novaló
Anno-Sophie Mutter (violon),
Bruno Glurera (alto),
Marjane Lipovaek (mazzo-sopi
Chosur et Orchestre de Paris,

Retour de sa tournée en Suisse, l'Or-chestre de Paris donne un programme de luxe pour un théâtre chic qui a su s'attirer le plus vaste public. Un sou-bait, que ce concert soit d'une antre teaue que ceux que cette formation a consacrés à la musique française des années 20, il y a trois semaines.

Châtelet. Théâtre musical de Paris, 20 h 30 |+ le 16). Tél. : 40-28-28-40. De 70 F à 275 F. Jendi 16

Schubert Sonatine ir 2 op. 137 Beethoven

Rayel

Année après année, Olivier Charlier s'est affirmé comme l'un des meilleurs violonistes de sa génération. Autrefois un peu emprunté, son jeu s'est libéré pour atteindre une réelle pléaitude. Il aime la musique de chambre, au moins autant que Brigitte Engerer. Salle Geveau, 20 h 30. Tél. : 49-53-05-07. De 120 F à 270 F. Mendelssohn Präkide et fugue op. 35 Romances sans percles

Moscheles

Boëly
Caprices n= 9, 16, 17, 19, 20, 22 at 30
Etudes n= 8 at 10
Jean-Claude Pennetier (piano).
Brigitta François-Sappey (présentation).

M

44

34

-

100 mg

7:00

- 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 -

rie- San.

1.12

10 mg

a high it

والمناسب سيار

-

in the same

Torte de

- Applie

MARCH T

- 1. Car 14 per

Mangeleff. ...

----

··· sinten f

2. 2.

Zi mi

13 MIN

Une fois de plus, Pennetier préfère par-tir à la déconverte d'un répertaire délaissé plutôt que de rabacher les mêmes œuvres. Ce soir, il est accompamêmes œuvres. Ce soir, il est accompa-gné dans sa démarche par Brigitte François-Sappey, une musicologue à qui l'on doit la redécouverte de Boëly. l'un des compositeurs les plus atta-ehants, les plus atypiques du roman-tisme français. Un néoclassique avant l'heure. Quant à Moscheles, l'un des premiers pianistes de son temps, ses études serunt une découverte pour beaucoup. En plus d'être efficaces, elles sont splendides.

Maison de Radio France, 19 heures. Tél. : 42-30-15-16. Entrés libre. œuvres non précisées

Ouemor lauriet du concours d'Évien 1991.

Fidèle à sa devise « presenter, le plus rapidement possible à Paris, les lau-reats des concours internationaux », l'Auditorium du Louvre ne recevra pas le premier prix du dernier concours d'Evian mais le second, le plus prestigieux concours de quatuors de l'Ancien Mande ayant décidé de ne pas attri-buer de premier prix.

Auditorium du Louvre, 12 h 30. Tél. ; 40-20-52-29, 45 F.

Vendredi 17 Brahms

Kimierstücke op. 18 Verlations et fugue sur un thême de Gisèle Magnan (piano).

Giselle Magnan n'est pos une pianiste au jeu aimable, décaratif, démagogi-que. La grande forme, les rapports de volume, l'architecture sont san domaine, Mais sa sensibilité est vive, son approche originale, ses choix déter-minés. Elle est bien seule de son espèce dans le piano français. Une pianiste à

Châtelet. Théatre musical de Paris. 12 h 45. Tél. : 40-28-28-40. 35 F.

Dimanche 19

Suites pour violencelle BWV 1007, 1011 et 1070

Graman jouant les suites de Bach, c'est Richter jouant le Clavier bien tempéré. Historique l Thistre des Changes-Physics, 11 houses Tel.: 47-20-36-37. 80 F.

Mardi 21 Mozart

Sonate pour violon et piano KV 454 Debussy

Sonate pour violon et pisno a- 3 Schoenberg Fantaleia pour violon avec accompagne ment de piano

Brahms Somete pour violon et piano a 3 Thomas Zehetmair (violon), Emmanuel Ax (piano).

L'étendue du répertoire de Zehetmair a de quoi étonner favorablement pour un si jeune homme. Ce qui est plus inquiésa jeule normale. Ce qui est puis inquie-tant, parfois, c'est qu'il lui arrive de copier Gidan Kremer. Il y a pire comme modèle, mais rien n'est plus dangereux que de ne pas suivre un che-min que l'ou s'est soi-même tracé. Auditorium des Halles, 18 heures. Tél. : 40-28-28-40. 130 F.

Bach Suite française 8WV 816



Sextet du 14 au 18 Mai 4 21h

**EXOTIC PICTURES** Oeuvre musicale de Carlos d'Alessio du 21 Mai au 2 Juin à 19h30 Dimanche à 15h30/ Relache lundi

PROBE Opera et mise en scène Marc Monnet du 23 au 26 Mai à 21h



مكناس الاجل

Reget Variations sur un thàme de Bach

Haendel

Une œuvre et son dernier avutar connu, telle semble avoir été la devise de Schiff pour ce programme intelligent et dinblement difficile pour les doigts, pour la tête, pour la mémuire. L'un de ces programmes qui peut vous attacher les mélomanes pour la vie. Salle Pleyel, 20 h 30. Tél.: 45-63-88-73. De 100 F à 340 F. Une œuvre et son dernier avutar

Moussorgski Tableaux d'une exposition

Stravinski Trois Mouvements de Petrouchka Oleg Maisenberg (piano).

Maisenberg est l'un de ces innombra-bles pianistes qui nut quitté l'Uniun soviétique. Mais lui n'est pas un tapeur sans âme, comme son programme hau-tement virtuose pourrait le laisser Salle Gaveau, 20 h 30. Tàl. : 49-53-05-07. De 100 F à 180 F.

Jazz

**Dewey Redman Michel Benita** Aldo Romano

Rita Marcotulli Dewey Redmau est né à Fort-Houston (Texas), comme Ornette Coleman et Charles Moffet. Usés, écoles, fonds de culotte. Ils ont inventé le free jazz. Ils n'uut jamais oublié le blues. Miehel Benita est né sur la Méditerranée. Aldu Romano, au nord d'une proviace italienue, qui avait un sud. Rita Marco-tulli, où elle a voulu. Ces histoires de naissance sont cruciales et tout à fait secondaires pour les musiques que l'on secondaires pour les musiques que l'on joue demain. Ce qui est le cas, Du 15 au 16. Sumest, 22 h 30. Tél. ; 40-26-46-50.

Benny Waters/

Polya Jordan Quartet L'âge ue fait rien à l'affaire. Qu'il ait quaire-vingts ans passés ne coupe pas Benny Waters d'une expression, exacte pointure aussi légère que toujours sur tous les saxophoues. A ses côtés, la

Hermeto **Pascoal** e grupo Compagnie

Lubat AVRIL SWING 28 mai

MAI · 2 JUIN 8 9 g

COUPS DE FOUDRES IMPRECATION DANS L'ABATTOIR DE MICHEL DEUTSCH CHEF DE TROUPE

JEAN-LOUIS HOURDIN SPECTACLE SUR L'ÉTAT DU MONDE EN 1991 POUR 30 COMÉDIENS, DANSEURS, CHANTEURS, MUSICIENS, CONTEURS. GENS DE CIRQUE ET DE

THÉÄTRE DE GENNEVILLIERS CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL MÉTRO GABRIEL PÉRI TEL. 47 93 26 30

chanteuse Polya Jordan. Traditions et memoires au programme. Les musiques conservent les moeurs. Le 16. Latitudes Seint-Germain, 22 h 30.

Tél. : 42-61-53-53. Turk Manro Daniel Huck **Emmanuel Bex Barry Altschul** 

Huck et Turk sont les nouveaux Stim et Slam. La rencoutre au sommet de deux saxuphanistes aussi brillants et drôtes quand ils jouent que lorsqu'ils chantent et qu'ils improvisent. Une certaine idée du jazz tonique et alléehante. Le sommet, en l'occurrence, e'est la petite cave du Petit Opportun. On se demande toujours par quel minacle pourrait bien y tenir la muitié de ceux qui s'y entassent. Une certaine idée du jazz. Les 17 et 18. Petit Opportun, 23 heures. Tél. : 42-36-01-36.

Rock

Tanita Tikaram L'Espace Cardin ayant fait ses preuves de salle de concert avec les Négresses vertes, on y viendra donc prendre des nouvelles de Tanita Tikaram, adolesnouvenes de l'anua l'iraram, adoles-cente sérieuse, parfois tristounette, à la belle voix grave et aux chansons d'un conservatisme de bon aloi. Le 16. Espace Pierre Cardin, 20 h 30. Location FNAC, Virgin. 180 F.

**Robert Palmer** 

The Big Dish Robert Palmer, play-boy du monde occidental, qui a su satisfaire sa passion pour les coutariers italiens et les créatures de rêve grâce à la Régie Renault, est à Paris. Nous somme sirs que, de la place des Victoires à l'avenue Muntaigne, Robert Palmer adore Paris. Qui a dit que rock'u'roll et impôt sur la fortune étaient incompatibles?

Le 21. Au Grand Rex, 21 houres. Tél. : 45-08-93-89, Location FNAC. 120 F.

Musiques du monde

Talila

Ben Zimet ... Du yiddish en cabaret, avec violon, accordéon et guitare, pour accompagner deux voix de la culture juive d'Europe centrale, Tailia et Ben Zimet. Humour, énergie décapante pour repatiner la tradition aux hieurs du blues, du jazz et de la chanson moderne. Une belle voix (Tailia) et de la truculence (Ben Zimet).

Le 16. Petit Journal Montparnesse. 21 houres. Tél. : 43-21-56-70.

Joffrey Oryema Joffrey Oryema

Ougandais subtil, élu par Peter Gabriel
pour figurer dans sa collection Real
Wurld (Virgin), Joffrey Oryema continue un parcours sans fante, après une
difficile première partie de Youssou
N'Dour à l'Olympia à l'antonne dernier, un passage rénssi au dernier Printemps de Bourges, et des concerts de-ci
de-là qui affermissent – enfin – son
talent après un long sommeil français.
Richesse des harmonies, voix cisclée, la
musique africaine d'Oryemu a déjà
débordé bien des frontières.

1. 21. Dunols, 21 heures. Tél.: 45-84-Le 21. Dunois, 21 heures. Tél. : 45-84-

Chanson

Jane Birkin Une rentrée printanière attendue, après un album mi-figue, mi-raisin, où plane le taleut d'un Gaiusbourg habillé en génie fatigué. Pour confirmer le plaisir du Bataclan et le charme infini de Jane

Los 15, 16, 17, 16 et 21, Casino de Paris, 20 h 30. Tél. : 49-95-98-96. De 100 F à 166 F.

Claude Nougaro Claude Nougaro
Claude Nougaro le funambule joue les chanteurs français avec le pianiste de jazz Maurice Vander, dans un duo sur mesure. Des femmes, des boxeurs, des villes, des petits truands, le paysage sonore et poétique du Toulousain cosmopolite garde ses contours, mais s'enveloppe de la douceur des villages au petit matin. En deux heures de chansons, Nougaro affiche une présence tranquille imparable et superbe.

Les 16 et 16. Crétell. Méléon des arts, 20 h 30. Tél.: 48-80-18-88. De 110 F à 130 F.

La sélection « Musiques » a été établie par Alais Lompech.

« Jazz » par Francis Marmande. « Rock » : Thomas Setinel. « Charson » et « Musiques du monde » : Vérosique Mortaigne.

**Spectacles** nouveaux

A vos souhaits

de Pierre Chesnot, mise en scène de Francis Joffo, avec Roger Pierre, Madeleine Berbulée, Claudine Coster, Alain Faydesu, Jean-Paul Quéret, Danny Celifano et Francis

La veuve d'un écrivaiu à succès, son gendre et un ami se disputent les droits d'auteur et révèlent leur erasseuse nature, quand ils sont pétrifiés par un curieux événement. Les rapaces au

Antoine-Simone-Berriau, 14, bd de Stras-bourg, 10-. A partir du 21 mai. De mardi au samedi à 20 h 45. Matinée dimanche à 16 h 30. Tél. : 42-08-76-58. De 80 F à 250 F, boulevard.

Andromaque

de Racine, mise en seène d'Anne Petit, avec Emmanuelle Meyssignac, Gilles David, Christian Cloerec, Valérie Vogt, Thierry Pillon, Viviane Maupetit, Emma-nuelle Balliot et Jean-Marc Avoest.

Oreste aime Hermiune qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque sa captive, qui veut que son fils devienne roi. Tragédie de la passion, du pouvoir : deux formes d'une folic.

Théétra 13, 24, rue Daviel, 13-, A partir du 21 mai. Du mardi au samedi à 20 h 45, Matinde dimenche à 16 houres. Tél. : 45-88-62-22, 70 F et 100 F. Comme une histoire d'amour

d'Arthur Miller, mise en scène d'Alain Buzu, avec Luce Mouchel et Philippe du Janerand.

Fragment d'un discours amoureux par le nouvel auteur à la mode – après une longue traversée du désert. Artistic-Athéveles, 45 bls, rue Richard-Lencir, 11s, A partir du 21 mai. Du mardi su samedi à 20 h 30, le jeudi à 19 hours. Matinée samedi et dimanche à 16 hours. Tél. : 48-06-36-02, 65 F et

George Dandin

de Molière, de Motera, mise en schoe de Gérard Berregard, avec Michel Demiautte, Dominique Fou-cher, Gérard Berregard, Monique Tostée, Yes Lartique, Valérin Français et Jean-Pierre Thiercefin.

Depuis la première mise eu scèue de Planchon, qui remonte aux années 50, on ue cesse de se pencher sur le cas de ce paysan, dape de son ambition sociale et des femmes.

Fondation Deutsch-de-la-Meurthe, 37, bd Jourden, 14-. A partir du 21 mai. De mardi au samedi è 21 heures, Tél. : 42-50-76-25. Durés : 1 h 40, 60 F et 110 F.

Madame Bovary,

je t'embrasse partout. Gustave

de Gusiave Flaubert. mise en scène de Jean-Luc Borg. avec Raymond Jourdan, Mardini Fonta-nille, Clément Harari, Karine Dron, Frédé-ric Housesinon, Henri-Paul Korchio, Fré-déric Tokarz et Jean-Pierre Muller.

Flunbert étant l'un des bommes de Fluubert étant l'un des bommes de l'année, le Théâtre par le bas rapproche du centre de Paris son spectacle sur lui et Louis Collet, d'après leur correspondance, d'après uussi le procès pour « outrage aux mœurs » intenté à propos de Madame Bovary.

Cartoucherie-Théâtre de la Tempête. route du Champ-de-Mancouvre, 12. A pertir du 21 mai. De mardi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 16 heures. Tél.: 43-28-36-36. Durée : 1 h 30. De 45 F à 100 F.

**Paris** 

Avant la retraite

de Thomas Bernhard, de Thomas berment, mise en scène de Cieudiz Stavisky, avec Victor Garrivie Suzoi Goffre.

Un ancien commandant de camp vit l'uvec ses deux sœurs et chaque année eélèbre l'anniversaire de Himmlet.

C'est tire d'une histoire vraie, mais distordue par l'inépuisable rage de Tho-mes Beruhard.

Thistre national de la Colline, 15, rue Maitre-Brun, 20°. Du mardi su samedi è 21 haures. Matinée dimonche à 16 heures. Tél. : 43-66-43-60, 130 F. Le Décameron des femmes

d'après Julia Voznesenskaya, mise en schre de Danielle Chinsky, avec Emmanuelle Brunschwig, Danielle Chinsky, Sophie Guille des Buttes, Cathe-rine Hosmain et Ekzebeth Mazev.

Quatre jeunes mères séparées de leur nuuveau-ué jacassent et bnvassent. Comme elles sont soviétiques, e'est costand, sardonique, et bouleversant. Théâtre Paris-Phaine, et couseversaine. Théâtre Paris-Phaine, 13, rue du Général Guillaumet, 15°. De mardi au samedi à 20 h 30. Marinés dimenche à 17 houres. Tél.: 40-43-01-82. De 50 F à 100 F.

La Fausse Suivante ou le Fourbe puni

de Marivaux, mise en scòne de Jacques Lessalle, avec Geneviève Casile, Alain Praion, Gérard Groudon, Richard Fortana, Muriel Mayette et Jean-François Rémi.

Il est difficile de trouver pièce plus désespérément cynique et plus intelligem-ment désespérée chez Marivanx, pour-tant maître en élégante noirceur. comédie-Francaise, place du Théâtre-Français, 1-. Le mardi à 20 h 30, les mercredi et dimanche à 14 heures. Tél. : 40-15-00-15. De 45 F à 195 F.

Frégoli

de Patrick Rambaud
et Bernard Haller,
miss en scène
de Jérôme Savary,
avec Bernard Haller, Jacques Airic, Stéphane 6énse, Bernard Bollet, François
Borysse, Marc Dudicourt, Sylvie Forro,
Sylvie Fourgeot, Ofivier Horeau, Mouss,
Alexandra Pandev, Laurence Roussarie,
Ketia Schuehman et Karine Zulick,

Bernard Haller révait depuis longtemps de ce transformiste miraculeux, qui savait être tout le munde et n'avait même plus la force de chercher qui il était. Le spectacle est à la fois brillan-tissime et émouvant : c'est du Savary. tissime ci emouvant : c'est du savary. Théâtre national de Chaillet 1, place du Trocadéro, 16°. Du mardi au samedi à 20 h 30. Méstinée dimanche à 16 heures. Tél. : 47-27-81-15. Durée : 1 h 40. De 100 F à 140 F.

La Nuit de l'iguane

de Termessee Williams, de Termessee Williams,
mise en scène
de Brighte Jaques,
avec Bérangère Dautun, Catherine Seiviet, Catherine Ferran, Catherine Saival,
viet, Catherine Ferran, Catherine Saival,
viet, Catherine Ferran, Danis Beptiste
(Claude Lochy, Pierre Vial, Jean-Beptiste
Malertre, Sacha Andres, Alessio Caruso,
Gilles Depaepe, Yvan Duruz, Christine
Sendre, Peter Semier et Jurgen Zwingel.

Un coin perdu du Mexique en 1940, un défroqué devenu gnide touristique, une femme trop belle et mal dans sa peau; l'ambiance étuuffante et les équivoques de Tennessee Williams. On connaissait surtout le film de Juha Huston aven Ava Gardner et Robert Huston avec Ava G Mitchum. La pièce est à découvrir. Théâtre, 1, rue Simon-Dereure, 94000 lvry. Du mardi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 16 h 30. Tél. : 46-70-21-55. 60 F et 80 F.

**Princesses** 

de Fatima Gallaire, de Fatima Gallaire,
mise en scène
de Jean-Pierre Vincent,
svec Anne Alvaro, Saide Beldkouche,
Fatima Favezi, Narmé Kavoh, Niliou Kaveh,
Fatima Menet, Thérèse Mesbeth-Detraz,
Michèle Oppenot, Farida Rahouedi, Karen
Reacurei, Selah Testouk, Martina Vandeville, Abbèt Zahmani, Catherine Abecsssls, Muriol Bechamme, Eve Genazi,
Rubiah Matignon et Sophile Mignon.

Lire nos articles page 28.

Tháistre des Amandlers, 7, av. Pablo-Picasso, 62000 Nanterre. Du mardi nu samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 16 heures. Tél.: 47-21-18-81. De 80 F à 120 F.

Quatre heures à Chatila

da Jean Genet. mise en schre d'Alain Milianti, svec Clotiide Moliet. Genet s'est parfois montré maladroit quand il a écrit directement pour le théâtre, jamnis quand il u tourné en poésie ses passions politiques. poesic ses passions porniques.

Théâtre national de l'Odéon (petite salle).

1. place Paul-Claudel. 6-. Du mardi au dimanche à 16 h 30, le dimanche à 21 h 30. Tél. : 43-25-70-32. Durée : 1 heure. 45 F et 65 F.

Radix

de Jean-Michel Bruyère. mise en scène de l'auteur, avec des artistes d'Afrique et de Russie. L'auteur-concepteur de ce spectacle bouscule les frontières entre pays, entre disciplines de spectacles, mêle des Français avec des Russes et des Afri-cains, le rock, les images artificielles, le disset le pusic hall

Grande Halls de La Villette Espace Char-Grande Halls de La Villette Espace Char-lie-Parker, 211, av. Jean-jaurès, 19-, Du mardi au samedi à 21 heures. Matinés dimanche à 17 h 30. Tél. : 40-03-39-39. 70 F et 100 F.

La Société de chasse de Thomas Bernhard, nise en scène de Jean-Louis Thamin, evec Eléonore Hirt, Fabrice Luchini, Jac-evec Dacqmine. Vincent Solignac, Yan

Brian, Michel Armin, Frankye Paln, Annie Mercier et Gheouri Faraoun.

La femme d'un général survivant de la bataille de Stalingrad june aux cartes avec un auteur qui vitupère comme Thomas Bernhard soi-mème. Atelier, 1, place Charles-Dullin, 19-. Du lundi su samedi à 21 heures. Tél. : 45-06-49-24. Durée : 2 heures. De 120 F à

Tous en ligne

d'après Mecha Béranger, mise en scène de Ged Marion, svec Maîté Nahyr, Michel Didym, Chris-tine Brücher, Nathalla Kreizs, Ged Marion, Dominique Reymond et Christèle Wurm-

Quand un écoute les « confidences » déversées à la radin pour des miliers d'areilles, un ne se seut pas fier de se conduire en « voyeur » protégé par l'anonymat, partagé entre la pitié et le sarcasme. Naturellement, e'est le rire qui finit per gamer.

sarcasme. Naturchement, e est le rire qui finit par gagner. Paris-Villette, 211. av. Jean-Jaurès, 19-Du mardi au semedi à 21 heuras. Mati-nés dimanche à 18 h 30. Tét. : 42-02-02-88. De 60 F à 120 F.

Régions

Limoges Les Jardins de France

de Louise Doutreligne, de Louise Doutrengne, mise en scène de Jean-Luc Paliès, avec Bernadette La Sache, Maud Rayer, Georges Trillet, Jean-Christian Grinevald, Erick Deshors, Pierre Tessier et Gérard

« Comédie bourgeoise » dans laquelle s'introduit la subversion poétique. Une drôle d'histoire qui reflète les bésita-tions et les déséquilibres d'une généra-tion. La douceur du rire. La Limousine, 20. rue des Coopérateurs. 67000 Limoges. Le mardi à 20 h 30. Tél. : 55-79-90-00, 90 F et 120 F.

Strasbourg Tableaux impossibles

mise en scène de Giberte Tasi, avec Louis Cherel, Valérie Chouanière, Tricia Martin de Gelis, Demien Dodane, Mathles Jung, Philippe Berton, Pierre Sallet, Nathalie Akoun, Corrine Darmon, Michel Fnu, Claudin Guillot et Beppn Chierici. Que se passe-t-il dans la tête et dans le cœur d'un peintre quand il salsit son pinceau devant sa toile vide... Les pein-tres ont écrit, Gilberte Tsai a établi un

parcours magique entre des moments Palais des Rohan, place du Château. 67000 Strasbourg. Le 21 mai, 20 h 30 (et les 22, 23, 24 et 25 mai). Tél. : 88-27-81-81. De 50 F à 100 F.

Terres mortes

de Frantz Xaver Krostz, mise en scène de Daniel Girard, avec Nathalie Besançon, Françoise Bette, Marc Citti, Christophe Lemaltre, Lucien Marchal et Guy Naigeon. Krutz a marqué cette sorte de néo-réa-

kretz a marque cette sorte de neo-rea-lisme que l'un a appelé « théatre du quotidien » ainsi nummé car il s'ap-puyait sur cette furmule : « le fait divers est la tragédie du quotidien ». divers est la tragente du quonten vi lci, il s'agit du deux jeunes paysans, un frère et une sœur, partis pour la ville et qui en sont revenus meurtris. qui en sont revenus meurtris.
Théâtra national de Strasbourg, 1, rue
André-Mairaux, 67000 Strasbourg, Les
mardi, jeudi, vendredi et samedi à
20 h 30, le mercredi à 16 h 30. Tél. : 8835-44-52. 80 F et 110 F.

<u>Grenoble</u> Wojzeck

de Geörg Bückner. rnise en scene d'Yves Charreton, avec Rose Giovannini, Thierry Mennus-sier, Stéphane Naigeon, Jesaka Pognant, Rémi Rauzier, Bruno Riner, Jean-Philippe

Salério et Alain Bert. Sur un fait divers d'une banalité navranie - un brave soldat tue sa ferame par jalousie - 6üchner a băti une pièce impitoyablement moderne, énigmatique, envoûtante. On n'aura jamais fini de l'interroger.

Le Cargo-Maison de ls culture, 4, rue Paul-Claudel, 38000 Grenoble, Le mardi à 19 h 30. Tàl. : 76-25-05-45. 76 F et

Monnaie Dance Group

Mark Morris L'Allegro, Il penseroso ed il moderato

L'œuvre qui marqua l'intronisation de Mark Murris à la Munnaie de Bruxelles, en 1988, est, parmi tout ce que nous avons vu de lui, la meilleure. La belle partition de Haendel sur les poèmes de Jubn Milton est « visualisée» avec un sens musical aigu, amoureux, avec une inventiou qui semble inépuisable dans l'architecture et le dessin : entrées et sorties d'une ingé-niosité diabolique, bouquets, grappes, guirlandes, pfuit i taut disparaît, reste une jenne fille rose soudain paniquée par sa solitude et s'enfuyant en conlisses... Pas de sujet, d'anecdote, mais les mille états d'âme qui peuvent affecter un individu ou une société. Scénographie (Adrienne Lobel) et éclairages raffinés. Philippe Herreweghe dirigera le Chœur de la Chapelle Royale et le

Freiburger Barockorchester. Théátra des Champs-Elysées, du 21 au 25 mai, 20 h 30. Tél. : 47-23-36-27. De 70 F à 300 F.

Sankai Juku Omote ou la surface effleurée

Omote ou la surface effleurée, création de cette année, analyse les corresponances et les infinences des couleurs sur les états du corps. Subtil (1). La reprise de Shijima (créé en 1988) permettra de revoir un très beau rituel, celui de l'homme imprimant sa trace sur la matière, à la manière d'un

fossile (2). Théâtre de la Ville (11 jusqu'au 17 mai, (2) du 21 au 25 mai, 20 h 30. De 90 F à 145 F. Tél. : 48-87-54-42.

La sélection « Théâtre » a été établie par Colette Godard.

Sylvie de Nussac.





. . . .

### Nouvelles expositions

### Bordeaux

Bandes et miroirs pour déstabiliser, souligner, révéler les lieux : hall d'entrée dn musée, couloirs, grande nef et galeries d'exposition, au second étage de l'entrepôt Lainé. A Bordeaux, pour l'été, le grand jeu de Daniel Buren. Il est accompagné d'un livre réunissant tous les deuts 1965. Musée d'art contemporain, 7, rue Fer-rère, 33000, Tél.: 56-44-16-35, Tous les jours seuf loudi de 11 heures à 18 heures, mercradi jusqu'à 22 heures. Du 17 mai au 29 septembre, 20 F.

### **Paris**

### André Breton

En grand, au cinquième étage du Centre Pompidou, le parcoors esthétique d'André Breton, jalooné de plus de cinq cents œuvres, peintures, sculptures, dessins, objets d'art primitif, photographies... Sans oublier de nombreux manuscrits et les éditions originales de la plupart de ses livres. Où il s'avère que le poète-agitateur et penseur du surréalisme fut uo grand collectionneur.

Centre Georges-Pompidou, grande gale-nie - 5- étage, place Georges-Pompidou, Paris 4-, Tél. : 42-77-12-33. Tous les jours sauf mardi de 12 heures à 22 heures, samedi, dimanche et jours fériés de 10 heures à 22 heures. Jus-qu'au 26 août.

### De Corot aux impressionnistes

Etienne Mureau-Nélaton fut tnut à la fois peintre, graveur, céramiste, histo-rien d'art et grand collectinnoenr romme son grand-père, Adolphe Moreau. De celui-ci il avait hérité une très importante collection de peintures romantiques et de l'école de Barbizon, qu'il enrichit untamment de chefs-d'œuvre impressionnistes, et qu'il donna en l'ouvre donna an Louvre.

Grand Paiels, av. W.-Churchill, pl. Cle-menceau, av. Gel-Eisenhower, Paris 8-. Tél.: 42-89-23-13. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 20 heures, mer-credi jusqu'à 22 heures, Jusqu'au 22 juil-let. 37 F.

### Dessins espagnols

Le Siècle d'or, de Berruguete à Vélas-quez ou Murilin. En cent trente-sept œnvres provenant du Louvre, de la Bibliothèque nationale de Madrid, do Prado et de l'Académie de San-Fer-

Musée du Louvre, pavillon de Flora, porte Jaujard, côté jardin des Tuileries, Paris 1 \* . Téh. : 40-20-51-51. Tous les jours sauf mardi de 8 heures à 17 h 15. Visites-conférences à partir du 13 mai es jundes et samedis à 15 h 30. Rens. : 40-20-52-14. Jusqu'au 22 juillet. 30 F (prix d'entrée du musée).

### Dessins néo-impressionnistes

Tandis qu'an Grand Palais on peut déconvrir l'immensité des dessins de Seurat, le Musée d'Orsay se propose de présenter ceux de ses amis : Ernest Laureot, Angrand, Cross, Lemmen, Luce, Pissarro, Van Rysselberghe. Et Signac, bien súr.

Musée d'Orsay, quai Anatole-France, Paris 7-. Tél.: 40-49-48-14. Mercredi. vendredi, samedi, mardi de 10 heures à 18 heures, jeudi de 10 heures à 18 heures. dimanche de 8 heures à 18 heures. Fermé le lundi. Jusqu'su 7 juillet. 27 F (billet d'accès au musée).

### Pino Pascali. **Ettore Spalletti**

Deux Italiens peu connus en France. L'un, Pino Pascali, représenté par une vingtaine de grandes pièces de la fin des années 60, est une figure d'Arte Povera. L'autre, Ettore Spaletti, qui est plus jenne, ponrsuit eo solitaire une œuvre abstraite propice à la médita-

Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 11, av. du Président-Wilson, Paris 16-. 761.: 47-23-81-27. Tous les jours sauf lundi et jours fériés de 10 heures à 17 h 30, mercredi jusqu'à 20 h 30, Le musée sera fermé le 20 mai. Jusqu'au 30 juin. 20 F (possibilité de billet de groupe: 35 F).

### Repentirs

Quand l'artiste, de Léonard à Matisse, amené à corriger pour parfaire un geste, le mouvement d'un bras, d'uoe jambe, a balancé entre plusieurs alternatives, et ne s'est pas résolu à effacer tous les signes du tumulte de ses premières idées. Une exposition qui oons situe au plus près du travail en cours. Musée du Louve, hall Napoléon, entrée par la Pyramide, Paris 1º. Tél.: 40-20-51-51. Tous les jours sauf mardi 10 heures à 22 heures, Fermeture des calsses à 21 h 15. Visites-conf. les fundis à 19 heures, jeudis à 21 h 15. Tél,: 40-20.51.86. Jusqu'au 17 juin. 30 F (prix d'entrée du musée).

### Seurat

Une grande rétrospective attendue, qui coîncide avec le centenaire de la mort du peintre, qu'il sera bon de revisiter. Ne faudrait-il pas, en effet, ouancer quelque peo l'image de la froidenr que que les modernistes ont collée, à l'anteur d'Un dimanche à la Grande-Jatte? L'exposition, qui réunit près d'une ceutaine de peintures et autant de dessins, après Paris, sera accueillie par le Metropolitan Museum of Art de New-York.

or Art de New-York.

Grand Palais, geleries nationales, su.

W.-Churchill, pl. Clemenceau, av. Gal-Esenhower, Paris 8. Tél.: 42-89-23-13.

Tous les jours souf merdi de 10 heures à 20 heures, mercredi jusqu'à 22 heures (formeture des caisses à 19 h 15, mercredi à 21 h 15]. Jusqu'au 12 août. 37 F. sam 24 F.



Buren à Reims en 1988, et à Bordeaux pour l'été.

### Keiichi Tahara

Des fenêtres embuées enrieusement proches de celles de Sudek aux recherches sur plaques de verre, les jeux de lumières et d'ombres, le cadre, la transparence, la texture des matières, animent l'univers de ce Japonais prolixe. A voir aussi pour ses portraits expressifs de Kantor, Masson, Benys, Xenakis, Klossowski.

Espace photographique de Paris, nouveeu forum des halles, place Carrèe, 4 à 8, grande galerie, Paris 1\*. Tél.: 40-28-87-12. Tous les jours sauf lundi de 13 heures à 18 heures, samedi, dimanche jusqu'à 19 heures, Jusqu'au 13 juin. 10 F.

### Adolf Wölfli

Probablement le plus spleodide des représentants de l'art brut, doot on geut voir habituellement les œuvres à Berne et à Lausanne. Des œnvres char-gées, compiexes comme des mandalas, où il va de soi que brut oc veut pas dire grossier.

Centre culturel suisse, 32-38, rue des France-Bourgeois, Paris 3-, Tél. : 42-71-44-50. Tous les jours sauf lundi et mardi de 13 heures à 18 heures. Jusqu'au 26 mai.

### **Galeries**

### After Duchamp

Il ne suffit certes pas des deux mains pour compter les « héritiers de l'espace Duchamp ». A preuve cette exposition, qui en propose près de soixante, auteurs au moins une fois d'un hommage à l'inventeur du ready-made, an joucur d'échecs, nu au peintre du Nu descendant un escalier.

Galerie 1900-2000, 8, rue Bonsparte, Paris 6- 76i. : 43-25-84-20. Tota les jours sauf dimanche de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures, handi de 14 heures à 18 h 30. Jusqu'au 1- juin.

### Dubuffet

Les œuvres inspirées des trois séjours an Sahara en 1947-1949. Pour fêter l'inanguration de la nouvelle galerie Baodoin Lebon, qui, dans ses caves, expose les étranges, urbaines et déserti-ques visinos de l'Américain Charles Simonds.

Galerie Baudoin Lebon, 38, rue Sainte-Croix-de-la-Bretomerie, Paris 4-. Tél. : 42-72-09-10. Tous les jours souf dimanche de 10 heures à 19 heures, Jus-qu'au 25 mal,

### Eva Hesse

Ses petites gouaches aux teintes hrunes, grises et noires rehaussées d'encre, ou de crayon, ne diront peut-être pas grand-chose à ceux qui ne connaissent pas la sculpture d'Eva Hesse, Américaine d'origine allemande, morte trop tôt, à trente-cinq ans, en 1970. Mais à ceux qui ont vu ses étranges dispositifs, aojourd'hui conservés dans les plus grands musées d'art contemporain, ces papiers rappelleront le fond de son œuvre : une respiration.

du-Temple, Paris 3-, Tél. : 40-27-05-55. Tous les jours sauf dimanche et lundi de 10 houres à 19 houres. Jusqu'au 1< juin.

### Pascal Kern

A la fois tableaux, mises en scène, pein-tures de métal et surfaces pures, les allégories de la durée conçues par Kern ont une présence peu commune. Ce rapport sensuel à la matière se retrouve dans ses créations récentes – « nature » et « culture », – réalisées à partir de légumes, de moulages de plâtre et d'objets érodés.

Galerie Zabriskie, 37, rue Quincampoix, Paris 4-, Tél. : 42-72-35-47. Tous les jours sauf dimanche et lundi de 11 heures à 19 heures, Jusqu'se 23 mai.

### Mimmo Rotella

Il commença par phntngraphier, à Rome, toutes sortes de déchets et résidns de la vie urbaine, dont les murs couverts d'affiches lacérées. Puis ces affiches lacérées, il les a décollées et les a faites siennes, en particulier celles de cinéma, au temps du Nouveau Réa-lisme. Une rétrospective.

Galerie Thorigny, 13, rue de Thorigny, Paris 3-. Tél.: 48-87-60-65. Tous les jours eauf lundi de 11 heures à 19 heures, dimanche de 14 h 30 à 18 h 30. Jusqu'au 26 mai.

### George Rousse

Invité en Israël durant l'été 1990, cet invite en israel durant l'ett 1990, cet archéologue insatiable renoue nvec sa propre histoire et poursuit, en un rituel intime et secret, sa mise en scène de la lumière blanche, incandescente, par la représentation d'espaces abandonnés ou délabrés situés an bord de la mer Morte, en plein désert ou à Jérusalem. Galerie Ferideh-Cadot, 77, rue des Archives, Paris 4. Tél. : 42-78-08-36. Tous les jours seuf dimanche et lundi de 10 houres à 19 houres. Jusqu'au 25 mai.

### Régions

### Caen

### Images de la destinée

Ou connaît la grande spécialité du musée des beaux-arts de Caen : l'étude iconologique, en particulier do dix-sep-tième siècle. Et celui-ci de proposer, dans la foulée de la grande exposition des Vanités, une centaine d'Images de la Destinée, chnisies dans les gravures de la collection Mancel, auxquelles s'ajoutent quelques feuilles exception-nelles prétées par la BN.

names precess par la SN.

Musée des Beaux-Arts, La Château,
14000, Tél.; 31-85-28-63. Tous les
jours sauf mardi de 10 heures à
12 heures et de 13 h 30 à 18 heures.
Jusqu'au 10 juin,

### Grenoble

### Marco Bagnoli, Remo Salvadori

Deux Italiens d'aujourd'hui qui, cha-cum à sa façon, traitent de la mesure de l'homme et de sa relation ao monde. Bagnoli et Salvadori, qui inaugurent un programme de collaboration du Maga-sio de Grenoble avec le Castello de Rivoli (Turin), ne sont pas toscans pour rien.

Centre national d'art contemporain, 155. cours Berriet, 38000. Tél.: 76-21-95-84. Tous les jours sauf lundi de 12 houres à 19 houres, Jusqu'au 21 juli-

### François Morellet

L'exposition propose un choix de tableaux biancs des années 80, mais surtant la première rétrospective de l'œuvre graphique, falalement impor-tante chez l'artiste. Morellet, en effet, depuis quarante ans et plus, se sert du calcul et de la géométrie plane et dans l'espace, pour construire ses abstrac-tions, dont la rigueur n'est pas tout à fait absoine.

Musée de Grenoble, place de Verdun, 38000. Tél. : 76-54-09-82. Tous les jours sauf mardi de 10 houres à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, Jusqu'au 10 juin.

### Locminé

### **Emmanuel Saulnier**

Dans les sculptures transparentes d'Emmanuel Saulnier, les formes d'ob-jets de laboratoire, colonnes et tubes de verre, éprovrettes et alambies, ne sont pas là pour produire des images scienti-fiques. Organisées en équilibre instable, apparenment toutes prêtes à basculer, ces œuvres sont autant de signes fra-giles d'une présence humaine entraper-çue, rêvée, illusoire.

Domaine de Kerguéhennec, Bignan, 56500. Tél.: 87-80-57-78. Tous les jours de 10 houres à 19 houres. Jusqu'su 23 join.

### <u>Lyon</u> André Kertesz

### Portraits, ateliers d'artistes, reportages, publicités, scènes de genre, distorsions : en deux cents phatographies, une approche syothétique de l'œnvre accomplie en France de 1925 à 1936, unic l'étres de contemporarie par un puis à l'époque contemporaine par un enchanteur émerveillé qui entendait rester amateur toute sa vie.

institut Lumière, château Lumière, 25, rue du Prantier-Film, 69008. Tél. : 78-00-86-68. Tous les jours sauf landi de 14 heures à 18 heures. Jusqu'eu 20 juil-

### Marseille Arshile Gorky

Les expositions consacrées à ce pion-Les expositions consacrees a ce pron-nier de l'expressionnisme américain, ami de De Kooning et proche des sur-réalistes, sont trop rares en France pour que l'on hésite à se rendre à Mar-seille. Une sélection abondante d'œu-vres sur papier y retrace son histoire jusqu'à l'explosion abstraite finale. ŧ;

Centre de la Viaille-Charité, 2, rue de la Charité, 13002. Tél.: 81-56-28-38. Tous les jours de 10 heures à 17 beures. samedi, dimancha de 12 heures à 19 heures. Jusqu'au 2 juin.

### Rochechouart

### **Bernard Frize**

Une rétrospective, eu soixante-dix tableaux, de 1976 à 1990. Elle nffre pour la première fois une vue d'ensem-ble de l'œuvre apparemment inconséquente de l'artiste, qui est, à vrai dire, un surprenant commentateur de la peinture, et de la possibilité même de peindre aujourd'hui.

Musée départemental, château, 87600. Tél.: 55-45-10-16. Tous les jours sauf landi et mardi de 14 heures à 18 heures. Jusqu'au 8 juin, 8 F,

### Strasbourg Jean-Pierre Oberlin

Un pasteur humaniste des environs de Smisbourg au temps de Rousseau et de l'Encyclopédie. Fort actif, curieux de tout, soucieux de progrès économique et social, il inventa le « poèle à tricoter » pour occuper et édoquer les jeunes filles, se plut à découper des portraits en salhouettes afin décidier la relation entre les traits d'un individe et relation entre les traits d'un individu et son caractère, herborisa, s'intéressa à la structure de la plante, à l'anatomie planètes; collectionna avec passion les merveilles naturelles du monde, dont il voulait mettre l'ordre divin en évi-

Musée d'art moderne, Ancienne Bouche-rie, 5, place du Château, 67000. Tél. : 88-32-48-95. Tous les jours sauf mardi de 11 heures à 18 neures. Jusqu'au 30 juin.

### Villeneuve-d'Ascq

### Jean-Louis Faure, Jean-Michel Sanejouand

L'un, Jean-Michel Sanejnuand, est L'un, Jean-Michel Sanejnuand, est peintre, mais on peut aussi le qualifier, à l'occasion, de calligraphe. L'autre, Jean-Louis Faure, réalise depuis fort longtemps d'étranges seniptures-objets qui échappent à la narration, hien qu'elles procèdent de récits historiques nu mythologiques. Leur rencontre, orchestrée par Michel Enrici, est placée sous le signe de la singularité.

Musée d'art moderne, 1, allée du Musée, 59650. Tél.: 20-05-42-46. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 18 heures, Jusqu'au 29 jullet.

La sélection « Arts » a été établie par Genevière Brezrette. Sélection « Photo » : Patrick Roegiers.

### GALERIE art of this CENTURY

3, rue Visconti - Paris 6º Tél.: (1) 46 33 57 70

### SOSNO Sculptures murales

15 MAI - 15 JUIN 1991



### SAURA ŒUVRES 1958-1964 14 mai - 29 juin

ARTCURIAL



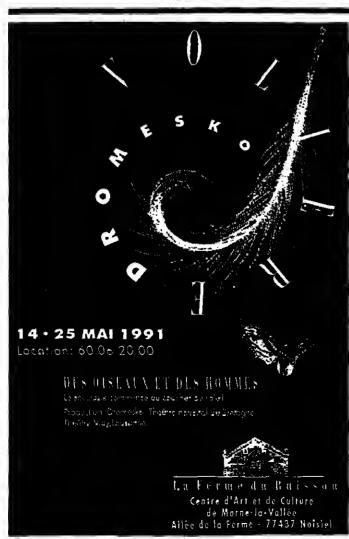

XXXVP SALON DE MONTROUGE - 15 MAI - 16 JUIN ART CONTEMPORAIN peinture, sculpture, dessin, travaux sur papier, photo, etc...
VICTOR BRAUNER

collection de l'Abbaye Sainte-Croix "Regard sur la Jeune creation Allemande" 2,av. E. Boutroux (face Mairie) - 32, r. G. Péri - 10/19 h t.Lj.

Tél.: 46 55 79 31 - Mº Pte d'Orléans - bus 68 - 126 ou 128

### GALERIE SCHMIT 396, rue Saint-Honoré 75001 PARIS - (1) 42.60.36.36

MAITRES FRANÇAIS XIXº - XXº SIECLES

Exposition: 15 mai - 18 juillet



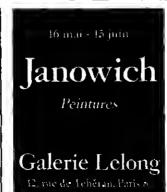

# MI & STANSON

### Classique

Mozart

eria managa

T-14 年度

15

200

-743 E

1. Land

- 2 :

1. 1gt 1. 1

Ah! la bonne surprise que cet Idomè-née ramené à ses justes perspectives; l'orchestre d'abord, et pas pour le décor; dans la fosse, le vrai moteur du drame, tout un théâtre pour instru-ments, des coups de théâtre, tout l'indi-cible des sentiments. Oui, l'orchestre omniprésent, maître absolomeot. Et, ponr l'auditeor, la certitude que Mozart pensait à l'orchestre d'abord en composant, à ces « stars » qu'étaient les instrumentistes de Mannheim, doot il disposa à l'époque, et doot les solistes anglais proposent la plus vraisemblable réplique moderne (jouant au demeu-rant sur boyaux et crins).

Gardiner, avec l'expérience stylisti-que, la science du phrasé, l'amour de la nuance qu'on lui connaît, entame avec des pianissimos reoversants – le déluge crépitant du deuxième acte l – son intégrale des graods opéres mozartiens (doublée par leur présentation au Châtelet, où cet Idoménée fat donné l'an dernier). Si la distribution ne com-ble pas tout à fait, c'est peut-être que tout « distributeur » se heurte ici à l'im-possible : rendre compte de l'ambiguité de ces heros dont la sensiblerie est pre-romaotique, mais qui trainent comme malgré eux leur vieille solennité mythologique - et un peu de monstruosité dans le cas d'Electre. C'est d'ailleurs cette dernière qui cette fois satisfait le moins parce que Gardiner a joué de bout en bout la transparence, la légè-reté, et qu'il a dû choisir une Electre allégée, dont le timbre se marie avec les voix délicieusement éthérées, presque abstraites, de soo Ilia et de soo Ida-maote. Anthony Rolfe Johnsoo a la sensibilité frissoonante d'Idoméné, pas la ooblesse d'uo graod roi blessé. Arbace o'a pas tout à fait la voix ni tout à fait le style d'uo confideot de

Comme l'avait fait Harnoocourt, le chef anglais a enregistré en annexe (mais pas sur un disque séparé) les iragments que Mozant s'était résigné à couper lors des productions successives de son premier grand opéra. Face aux passionnantes bizarreries de la version Harnoncourt ou à l'Italiaoisme exotique de l'Idamante de Pavarotti (avec Prichard chez Decca), cet enregistre-ment apparaît comme le plus cohérent stylistiquement que l'on puisse trouver sur le marché. Le meilleur, en somme. Coffret de 3 CD, Archiv Produktion 431 674-2.

Sonates pour piano Hob XVI 23, 24, 48 et 50, volume 2, Cătherine Collard (piano)

Les socates pour piano de Haydn n'ont pas la renommée de celles de Mozart ou de Beethoven. Elles ont été moins souvent enregistrées (seuls Mac-Cabe chez Decca, Buchbinder chez Tel-dec, Badura-Skoda chez Astrée et Walid Akl chez Thésis les ont enregistrées inté-gralement), mais elles o'ont surtout pas

trouvé un interprète de prédilection.

Il se pourrait que Catherine Collard, qui signe ici le second volume de ce qui sera peot-être une iotégrale, soit en mesure de conférer à ces sonates une individualité d'approche que peu de ces confrères auront réussi à leur donner. Trop souvent, en effet, les pianistes qui abordent ces sonates en concert ou er disque balancent curiensement entre deux tendances. La première serait de jouer ces sonates comme si elles étaient jouer ces sonaies comme si cues carient de Scarlatti, en articulant à l'excès, en faisant joli. La seconde serait d'exagérer leur préromantisme, de les interpréter comme si elles étaient du jeune Beetho-

Collard trouve une autre voie. Ses mouvement vifs, fermement conduits, avancent sans a coup mais sans insisce. Ils gardent ce caractère allusif, ces effets de suprise que l'on admire dans les fantaisses pour clavier de Carl Phi-lipp Emanuel Bach. Ses mouvements leots sont expressifs, douloureux parfois, sans pour autant être romantiques. Collard o'est pas du genre à appuyer. La litote est son domaine.

En fait, à part un enregistrement de la Sonate Hob XVI 52 par Horowitz avant la guerre, et un disque de Jean-Claude Peocetier (Harmonia Muadi), il se pourrait bien que Catherine Collard soit l'interprète que le piano de Haydn attendit

1 CD Lytinx LYR CD 108.

Saint-Saëns

Le Déluge - Le Nuit Le Fiencée du timbeller Françoise Pollet, Nathelie Desseix (soprano), rrangose rous, vannae usesan sopranoj, Lucia Vignon (mazzo-sopranoj, Dankel Galvez-Vallejo (ténor), Philippe Rouillon (baryton), Gérard Jarry (violon solo), Chour Vittoria d'Argenteuil, Michel Piquemel (baryton), Orchestre national d'ile-de-France, Jacques Marcier (direction).

On connaît le terrible compliment de Berlioz au jeuce Saiot-Saëns: « Ce gamin manque singulièrement d'inexpégumin manque singulièrement d'inexpè-rience. » On sait aussi que Saint-Saèns fut l'un des pianistes majeurs d'une épo-que bien pourvue en broyents d'ivoire, un écrivain de talent, un savant écouté, un chef d'orchestre compétent, un orga-oiste que Liszt considérait comme le premier de son époque, un musicologue clairvoyant et généreux (il a fait éditer Rameao à ses frais chez Durand), uo Rameao à ses frais chez Durand), uo voyageur infatigable, un ami fidèle, courageux dans des prises de position qui ne lui ont pas toujours été favorables. Bref, Saiot-Saèns fut on homète homme dans la plus belle acception du

homme dans la plus belle acception du terme. Et un grand compositeur à qui l'on doit ooe œovre abondante qui compte très peu de ratés (exception faite, curieusement, de la majeure partie de sa musique pour piano seul).

Ce disque, qui regroupe trois raretés, en est une nouvelle et éclatante preuve. Bach n'aorait pas renié les fugues qui ouvrent et referment le Déluge. Berlioz aurait aimé la grande ballade sur la Fiancée du timbalier composée, en 1887, sur un poème de Victor Hugo, et peut-être plus encore la Nuit, composée en 1900. Orchestrées avec subtilité, syeltes, transparentes, ces trois pièces sveltes, transparentes, ces trois pièces virtuoses témoignent d'une science assez incroyable, d'une sensibilité fré-

Les musiciens réunis antour de Jac ques Mercier leur rendent justice, mal-gré une prise de son qui, pour être natu-relle, est tout de même trop réverbérée. REF 1 CD Adda 5B1 261.



Angélique tonatos et Nena Venetsanou.

entre pop, dance, rock et rap, ils sont

tons aussi pertinents, e'est à dire pas tellement), celle qui se fait aujourd'hui,

produit encore des émotions, de l'intel-ligence, du plaisir, sait d'où elle vient et encore mieux où elle va.

Massive est un conglomérat de disc-jockeys et rappers de Bristol, Angleterre. C'est uoe tribu à trois chefs aux fron-

tières floues, un peu sur le modèle de Soul Il Soul, Autour du trio central, on

trouve des chanteurs et des musiciens,

qui tous se plient à une visioo claire ; celle d'une musique de danse qui sait

tout de la soul, do rap et du reggae. Qai, du dernier, a gardé les espaces, du second l'argence (le rap murmuré qui

clôt Safe From Harm est un moment de musique qu'no o'aura jamais fini d'ex-plorer) et de la première la luxuriance.

Jazz

Christian Escoudé et Pierre Michelot Live at the Village Vanguan

Début oovembre 90. Le programme étoilé du Vanguard est formel dans Voice: Pierre Michelot et Christian Escoudé, a first time in USA », sont à l'affiche. Le bassiste historique, fondateur, et le guitariste chanteur sont aussi musicaux, sensibles et connaisseurs l'un musicaux, sensioles et connaisseurs i im que l'aotre. La rencontre en témoigne. Le répertoire choisi, également. Disques à repérer d'urgence : au moins pour l'interprétation de Cute (composition de Neal Hefti), de Confirmation (de Charlie Parker) et Pour la pente biguine (d'Escondé), Ah oui! Les deux autres du Mentine Contraction de Charlie Parker) et Pour la pente biguine (d'Escondé), Ah oui! Les deux autres du Mentine de la contraction de quartet soot Kenoy Washington (drums) et Hank Jones, Hank Jones,

1 CD Emercy 848 573-2.

Stéphane Kochoyan

Quand on attaque son premier disque Por un poco loco, on veut dire plusieurs choses à la finis : que Bod Pnwell, le compositeur et interprète définitif du compositeur et interprete de ciminir du morceau, est là, pas loin; qu'on va renouveler le genre; qu'il y aura, enfin, na peu de folie dans l'air. Stéphane Kochoyan a vingt-quaire ans, la vie devant lui. Tout n'est pas parfait, sinon l'envie de jouer, ce qui est l'essentiel. Sigue extrême de sagesse: il a choisi comme « rythmiques » Daniel Humair et Henri Texier, ce qui permet de les entendre à longueur de disque. 1 CD PA 001, distribué par OMD.

Rock

Blue Lines arrive pour ranimer les fois vacillantes, pour conforter les esprits dans le doute. En neuf titres, Blue Lines prouve oeuf fois que la musique (ici, on choisira un modifiant Wild Bunch/Circa WBRCD 1, distribué par | Sappho est un mythe. Avec ses mystères, vegin. | Sappho est un mythe. Avec ses mystères, ses côtés surfaits ou sulfureux. Ionatos

The Black Crowes Shake Your Moneymaker

Au jour d'anjonrd'hni, les Black Crowes ont veodu deux millinns d'exemplaires de Shake Your Moneymaker aux Etats-Unis. Du coup, le disque sort en France et l'on découvre les railes de recycler leurs vieux titres et Rod Stewart ayant confirmé une bonne fois pour toutes son adhésion au jet-set, la place est à prendre. C'est un sale boulot, le rock'n'roll, mais il

faut bien que quelqu'un le fasse. Les Black Crowes sont jeunes, Chris Robinson peut prendre la voix de Rod Stewart et le groupe est capable de faire monter le genre de mayonnaise binaire dont les Faces s'étaient fait une spécialité an début des années 70. En plus les Black Crowes sont aussi siocères que passéistes. Pour tous ceux qui n'arrivent nas à se résondre à écouter touinurs les mêmes disques. Shake Your Moneyma-ker arrive juste à temps pour donner l'illusion que la vie ne s'est pas arrêtée. Def American 842 515-2 distribution

Musiques du monde

Angélique lonatos et Nena Venetsanou

Sappho de Mytilène

Il y a deux ans, Odyssens Elytis, Prix Nobel de littérature, avait réussi à coovaincre Aogélique lonatos, musicienne grecque qui vit en France depuis 1984, de la beauté des poèmes de Sap-pho de Mytilène, qu'il avait traduits en grec moderne. Munie de l'édition bilingue, la chanteuse entreprit de les mettre en musique. Uo travail identique à celui effectué sur les textes d'Elytis en 1984 et 1987, et qui s'était traduit par deux albums publiés par Auvidis : Marie des Brumes et le Monogramme. L'effort dis-cographique était prolongé ou précédé par des spectacles coproduits par le Théâtre de Sartrouville, dont Angélique lonatos est artiste associée, et le Théâtre de la Ville à Paris.

Et puis, parce qu'on n'échappe jamais à ses racines, il se glisse dans l'héritage noir one élégance, une stylisation qui Même et intéressante logique pour ce Sappho de Myrilène: un disque, une création à Paris, une reprise à Santrouville dans la foulée. sont celles du rock anglais depuis Joy Division. La sensualité se fait hiératique sans jamais se figer. Blue Lines fait dan-

s'est attachée à o'en garder que la musicalité première, quitte à mêler le texte moderoe à l'aocien. Musique souvent aérienne, partois chargée de lourdeurs gourmandes, orchestrée sans exagération lyrique par Christian Boissel, soutenue par la voix cristalline et maîtrisée d'Angélique lonatos, qui, cette fois, a'a pas voulu faire cavalier seul. Copviée pour une œuvre à deux voix, l'exigeant mezzo-soprann Nena Venetsanou a donné à l'ensemble une ampleur, tout en circonvolutions. A moins d'être réfractaire au genre - la poésie mise en musique, - il est impossible de rester sourd aux voix superbes de ces deux femmes qui sont allées chercher leur inspiration chez la plus insolente des poétesses d'il y a vingt-cinq siècles.

V. Mo.

### Chanson

Roland Magdane

Surprise. Roland Magdane, humoriste trop longtemps resté en panne dans les basses eaux du « Collaro Show », sort un disque. Avec le charme incontestable des entreprises déviantes, météore daus une carrière qui n'allait pas tout à fait dans ce sens-là. Ambiance «States» - l'album a été réalisé entre Los Angeles et Paris. rock soutenu sans dureté : Sans restriction aligne neuf titres bien ficelés, avec Patrick Rosse à la musique, Magdane aux paroles (avec de petits coups de pouce de Christian Borde et Yves Pujol), bien moins attatées aux aux de la company de la co en moins «tartes» que prévu.

Magdane a des angoisses. Témoin la pochette où il apparaît mal rasé sur fond sépia, regard anxieux et lèvres pincées, veste en jean. Des angoisses de tous les jours, dimanches moroses, amours finies, chapitres clos, et monde à l'envers « Quand un avion explose, la boîte noire est toujours intacte/Pourquoi ils fabriest toujours intacte/Pourquoi ils fabriquent pas les avions dons le même métal/Çn m'angoisse et j'attends une réponse ». Brother, le tube en puissance, déjà lancé sur les ondes, un peu rock, un peu rap, met en scène un Noir de Louisiance perdu entre Harlem («chaines, peine») et Manhattan, Ce n'est pas neuf, mais Roland Magdane a one vnix trafnante, un peu éraillée, qui, sans prétention à la performance, colle au sujet. 1 CD Flerenasch CA 802-50101. Distri-bué par Canère.

# JOE JACKSON

Le NOUVEL ALBUM



## COSTELLO, GOUROU DU ROCK OCCIDENTAL

# Elvis, la fleur de l'âge

son statut poétique, avec, dans le rôle du berde, Elvis Costello, gourou du rock occidental. Mais de la métaphore fleurie, on retiendra surtout les épines d'un disque sombra, à paine civilisé par le com-plaxité des arrangements, la foule des invités, la variété des couleurs et des formats.

ll y a deux ans sortait Spika, Curriculum Vitae d'un artiste protéiforma, compendium presque indigasta à force d'axcellence. En plus, Elvis Costello ratait à cette occasion la seule démonstration qu'il lui restait encore à accomplir: celle de se capacité à vendre des disques per centaines de milliers. Pendant l'enregistrement de Mighty Like a Rose, le presse spécialisée britannique e relaté que Warner, le label de Costallo depuis 1989, refusait d'investir autant dans le nouvel album que pour l'enregistrement

Du coup, Costello aurait recontacté les Attractions, le groupe qui l'a accompagné jusqu'à Blood and Chocolate. Si l'histoire est vraie, seul Pete Thomas, le batteur, n répondu présent. On retrouvers donc sur Mighty... la même abondance de personnel : les anciens musiciens de l'autre Evis, James Burton à la guitare ou Jerry Scheff à la basse; les pointures californiennes, Jim Keitner à la batterie ou Larry Knetchel au clavier; et les piliers de la merge, Marc Ribot, le guitariste de Tom Waits ou les cuivres du Dirty Dozen Brass Band. Et puis un quintetta à vent, un

Froom, généralement associé à ce que la côte Ouest des Etats-Unis compte de moins décervelé (Tom Petty et

De quoi partir dans tous les sens, de la ballade excuise (After the Fall) à l'accès biliaire (How to be Dumb). de la pop électrique (*Playboy* to a Man, demier reste, avec So Uke Candy, da la collaboration Costello-McCartney) au lamento celtique (*Broken*, écrit par Calt O'Fiordan, épouse de l'artiste, ex-bassiste des Pogues). En guise de fil conducteur musical, on doit se contenter da réminiscences lennoniennes, la voix paroxystiqua coincée dans une chembre d'écho (Hurry Down Doomsday), l'intro de Sweet Pear empruntée à Don't let mn Down. On paut aussi retrouver au fil du disque tous les souvenirs des quinze ans de carrière d'Elvis Costello.

Et. découvrir, sous les métaphores, la petit homme coincé entre méchanceté et compassion. Mighty Like e Rose est un disque « privé», sans les protest-songs celti-ques et incendiaires que Costello avait dédiées à Margaret Thatcher sur Spike. Ici tout se passe entre quatre murs, entre deux draps, là où s'accomplissent les plus grands crimes, les pires trahisons. Et, pour Elvis Costello, que n'écrivent les meilleures chansons.

THOMAS SOTINEL \* Elvis Costello: Mighty Like a Rose. Warner Bros/WEA

Télérama



### STEELBANDS ET CARNAVAL, TRINITÉ-ET-TOBAGO A LA FERIA DE NIMES

# Le pétrole et le calypso

Poursuivant son exploration des musiques tropicales, la Feria de musique de rue de Nîmes fait venir cette année un steelband de Trinité-et-Tobago. A Port-of-Spain, née de la rencontre eutre calypso et fûts de pétrole, vit une musique sans équivalent au monde. Nourrie de l'actualité la plus chande, même quand elle prend des tours dramatiques - les îles se remettent à peine d'un coup d'Etat, - cette musique vivante réunit l'homme de la rue et l'homme du pouvoir, au grand dam des puritains hérités de la colonisation.

> PORT-OF-SPAIN de notre envoyé spécial

A nuit, quand nn contemple la ville du haut d'une des collines qui l'entourent, la Savane fait un grand trou noir en son cœnr. Le Queen's Park Savannah, prairie parsemée d'arbres, a été légué à la municipalité par un planteur français, à condition qu'on n'y construise aucun bâtiment. Depuis, la Savane fait office de parc public, de terrain de cricket (sport national de Trinité-et-Tobago), de champ de courses, et surtout de terminus du carnaval. Chaque année, en janvier, un construit une tribune provisoire en face de celle du champ de courses, Dans le canyon ainsi créé aboutissent tous les efforts des participants aux carnavals, les rois, les reines, les steelbands, les calypsoniens et les bands (groupes qui défilent en costumes) d'enfants et d'adultes.

La réputation du carnaval de Port-of-Spain, qui est aussi celui de Trinité-et-Tobago, a franchi depuis longtemps les frontières des Antilles. Mais la situation des îles, tout au sud de l'arc caraïbe, à une vingtaine de kilomètres des côtes vénézuéliennes, à l'écart des flots touristiques, fait que le carnaval reste essentiellement une affaire intérieure. Mais quelle affaire! Tous les courants qui traversent la société des deux îles apparaissent, sous une forme ou une autre, pendant ces quelques jours de février. lci, on ne dit pas carnaval mais mas, abréviation de « masquerade ». Introduite par les colons français établis dans ces îles espagnoles conquises par les anglais en 1791, reprise à leur compte par les esclaves africains (émaneipés depnis 1837, soit avant les Africains des possessions brésiliennes, américaines ou françaises), la tradition a survécu à la colonisation anglaise. Mieux, elle a crû jusqu'à prendre une autonomie totale par rapport à ses équivalents européens, latino-américains ou caraïbes.

Aujourd'hui, la trinité du carnaval de Trinité s'énumère ainsi : calypso, steelband et Peter Minshall. Un genre musical, un instrument et un créateur qui ne pouvaient naître qu'ici. Le calypso est la plus ancienne des musiques antillaises à avoir perduré à ce tiraient déjà une bonne partie de leurs revenus du

jour. Rhytme de danse, le calypso est avant tout folksnng, commentaire à chand de l'actualité et même format rhétorique. L'un des concours qui ont lieu sur la Savane met aux prises des calypsoniens qui ont juste le droit d'annoncer à un petit orchestre la tonalité dans laquelle ils veulent chanter. Ils tirent ensuite un sujet de dissertation an sort (économie, politique, société, culture) et doivent improviser un calypso surle-champ.

En février dernier, l'île se remettait à peine de la tentative de coup d'Etat du 27 juillet 1990. Un groupe d'intégristes islamiques, le Jamaat al Muslimeen. avait réussi à prendre en otage M. Arthur Napoleon Ray Robinson, le premier ministre, et la quasi-totalité du gouvernement et du Parlement. Dans un pays où la décolonisation s'est passée paisiblement, où l'alternance entre partis est une réalité, le traumatisme a été profond. Cette année, au moment où toutes les télévisions du monde répètent à l'infini les images de Bagdad, Dharhan ou Tel-Aviv, la TTT (Trinidad and Tobago Television) ressasse celle des enfants déguisés en abeilles ou en tortues Ninja qui défilent devant la prison de Frederick Street où Abu Bakr et ses compagnons attendent leur procès sous la garde d'un halftrack et d'une poignée de soldats en armes. Dans une île qui n'avait pas connu de violences graves depuis la révolte du black power en 1970, les vingt-quatre morts et les deux jours de pillages qui ont suivi les événements n'ont pas encore été assimilés, malgré les T-shirts « I survived the coup ».

### La communauté indienne s'est mise au calypso: c'est le chutney

En 1991, la « road march » (chanson pour défiler) de l'année s'appelle Get Something And Wave, écrite et interprétée par Superblue. Superblue est, avec Tambu, David Rudder et quelques autres, l'une des vedettes de la soca, forme contemporaine du calypso. Get Something And Wave est un titre frenetique et mélodique, un tube évident, c'est aussi une relation des événements de juillet 1990. A Trinité, la soca vit encore an rythme du carnaval. Même si David Rudder est une grande conscience caraïbe, une espèce de Bob Marley de Trinité, même si Tambu se veut (et est) musicien à part entière, leurs disques sortent encore au début de l'hiver parce que le succès. pour un titre de soca, passe ici par le carnaval.

Les « road marches » de l'année sont également mises à contribution par les steelbands qui utilisent largement les thèmes musicaux de l'année lors du concours qui départage les meilleures formations des deux îles. Le steelband, c'est un art, une industrie et un mode de vie parfaitement autochtones. La tradition fait naître le steelband le 8 mai 1945. Pour célébrer la victoire des Alliés, les habitants de Port-of-Spain, sujets britanniques contraints au couvre-feu pendant la guerre, célèbrent le droit de faire du bruit en tapant sur des fûts de pétrole vides. Les îles pétrole. C'est anjourd'hui, avec le gaz naturel, quasiment leur seule source de devises.

En quelques années, une gamme d'instruments de musique apparaît. Les fûts (« pans ») sont tronçonnés pour varier les registres. Leur fond est recouvert d'une plaque métallique concave sur laquelle des alvéoles délimitent les notes. Aujourd'hui les grands steelbands comprennent jusqu'à soixante-dix musiciens et une centaine de pans.

Longtemps après leur apparition, la distinction entre steelbands et bandes est restée floue. En témoignent les noms que portent en core quelques-unes des meilleures formations, Desperados, Renegades. Les concours les départageaient aussi au cours de grandes batailles de rues. La création de Pan Tribago, l'organisme officiel qui gère les concours, la codification très stricte des joutes musicales marquent donc à la fois la reconnaissance par l'Etat d'une culture populaire et une forme de contrôle social.

Anjourd'hui les steelbands les plus prestigieux ont chacun leurs sponsors. Le pétrolier Amoco pour les Renegades, les tabacs Witco pour les Desperados. On dit les premiers liés à la bourgeoisie noire et au PNM. le parti qui a exercé le pouvoir de 1962 à 1986. De plus ils ont été choisis par Jean-Michel Jarre quand celni-ci a décidé de s'intéresser au calypso lors de l'enregistrement de En attendant Cousteau. Les Renegades ont participé au spectacle organisé par le Français à la Défense en juillet dernier. Du coup, ils sont considérés comme le steelband de l'establishment.

Mais il y a des orchestres pour tous les goûts. Au siège du gouvernement, on fait sièrement observer que tout le monde s'est mis au pan, des cadres blancs des compagnies pétrolières à la communauté indienne. Cette dernière, aussi nombreuse que la communauté noire (40 % de la population chacune), pratique depuis quelques années un calypso légèrement coloré de musique populaire orientale, connu ici sous le nom évocateur de chutney.

Mais la base réelle de tous les steelbands reste le quartier. Tout au long de l'année, les musiciens se retrouvent de manière informelle sur le yard, le terrain où cette musique de plein air s'élabore. Chaque band travaille avec on chef, un arrangeur, on accordeur et un facteur. C'est d'abord dans la fabrication des instruments que chaque steelband se distingue : le son poli, cristallin, presque aérien des Renegades, la robustesse, l'énergie des Desperados on les sonorités roots de Phase II finissent par se reconnaître facilement. D'ailleurs la disposition des notes n'est pas la même sur tous les pans et varie selon les groupes. Vient ensuite le rôle des arrangeurs. Pour la plupart, ils se partagent entre plusieurs steelbands. Les plus connus, Boogsie, Jit Samaroo, ne cessent de faire progresser le steelband, cette bizarrerie musicale qui réunit dans les dernières grandes formations de musique vivante (avec les orchestres symphoniques) les seuls instruments non électriques créés au vingtième siècle, selon le mot attribué à Pablo Casals.

Autour du noyau permanent de chaque orchestre, les musiciens vont et viennent, admis dans chaque formation dès qu'ils font la preuve de leur compétence musicale et de leur compatibilité avec l'esprit dn gronpe. Mieux vaut être étudiant et anticonformiste si l'on veut faire partie de Phase II, par exemple. Mais, de toute façon, les steelbands mélangent les générations et, si leur direction est toujours assurée par des hommes, les femmes sont présentes à tous les pnpitres, y compris les énormes nine bass, jeux de neuf fûts entiers.

### Les Desperados se retrouvent sur un terrain vague, au pied de l'église

La veille de la finale, sur la colline de l'Aventille, les Desperados répétaient une dernière fois. Le yard des Desperados est à peine éclairé. Contrairement aux Renegades, installés en plein centre-ville, qui ont déjà compris l'essentiel de l'art du merchandising à l'intention des curieux et des supporters, les Desperados se retrouvent sur un terrain vague, au pied d'une église. Chaque section répète séparément mais simultanément. L'nrchestre se divise en nine bass, six bass et three bass, les plus gros fûts, regroupés par trois, six ou neuf, en second et double second pour les registres intermédiaires. Le tenor est l'instrument qui donne la ligne mélodique, mais on a aussi créé des cello et des guitars, dont le nom suffit à expliquer la fonction.

Les pans et les musiciens sont disposés sur deux niveaux. La structure qui les supporte sera amenée le lendemain iusqu'à la Savane mais elle ne peut rouler quand les musiciens sont installés. Au centre, une section de percussinns (batteries, congas, cloche de vache, cette dernière donnant le tempo). Au bout d'un moment, sans qu'on arrive à déterminer qui en a pris l'initiative, le steelband se met à jouer le thème qui sera présenté lors de la finale.

Le paradoxe du steelband, musique née dans la rue lors de défilés (il existe encore des steelbands mobiles dits pans around the neck), est qu'il n'existe pas de point d'écoute idéal. A chaque fois que l'on se

déplace, on déconvre un nouvel aspect de l'arrangement. La puissance sonore, l'étendue du registre, la complexité des interactions entre les sections, portées par le rythme irrésistible du calypso, en font une expérience musicale sans équivalent. Les Desperados, qui ont déjà gagné cinq fois la finale, la gagneront encore en 1991, coiffant an poteau les Amoco Renegades. Pour l'instant, chaque musicien est perdu dans sa musique, emporté par une chorégraphie qui rappelle la frénésie du timballier classique avec, en plus, ie déhanchement caraîbe.

Sur la Savane, le samedi avant Mardi gras, douze steelbands s'affrontent. Ils étaient 204, venus des deux îles, au début du processus de sélection. Dans les tribunes, les spectateurs surchauffés saluent leur favori. La bonne société est là, la diaspora aussi avec son plus célèbre représentant, le basketteur Kareem Abdul Jabbar, natif de Trinité. Une équipe française essaie, à l'aide d'une batterie de magnétophones DAT et d'une forêt de micros, de résondre l'épineux probième de l'enregistrement du steelband, un casse-tête avec la multiplication des résonances non harmoniques, les effets de réverbération et l'ampleur des effectifs. En fait, et c'est là l'un des charmes irréductibles de Trinité-et-Tobago, le steelband ne voyage iamais tout à fait en l'état et ne se conserve pas. Le poids des instruments, l'ampleur des effectifs interdisent aux organisateurs les mieux intentionnés d'inviter une formation an complet. Reste l'option, adoptée cette année par la Feria de musique de me de Nimes, d'inviter un orchestre réduit (quarante musicieas quand même, parmi les meilleurs jeunes de l'île), de quoi donner un avant-goût caraîbe au public européen.

### Le carnavai doit être terriflant pour préserverla sauvagerie

Reste que la musique est là pour faire danser les costumes, ceux des rois et des reines des bands qui défilent dans la rue. De l'avis général, l'édition 1991 sera un échec, et ce à cause de la bouderie d'un seul homme, Peter Minshall, Minshall se définit comme un « masman ». D'origine anglaise, né en Guyane britannique, il a failli être costumier de théâtre dans le West End de Londres. Jusqu'au jour où il a découvert mas et s'est lancé à corps perdu dans la réalisation de costumes et la mise en œuvre de défilés. Il fait observer très raisonnablement que son travail n'est pas différent de celui de beaucoup de performance artists, à la différence qu'il dispose d'effectifs presque illimités et d'un public incomparablement plus nombreux et motivé que celui de l'avant-garde occidentale. Les défilés de Minshall ont rassemblé parfois plusieurs milliers de personnes et il travaille sur des bases économiques saines puisque le leader d'un band de carnaval vit grâce à la vente de ses costumes.

....

44,077,000

74 1

197

2 2 ...

7

120

dr. .

L .

ت. ب<sub>ن</sub>...

.....

 $\mathfrak{D} \cong_{\mathcal{K}^{+}}$ 

۳٠.

Pour son spectacle à la Défense, Jean-Michel Jarre avait fait venir plusieurs des créations de Minshall, dont le monstrueux Crabman, roi du défilé Minshall (mais pas du carnaval) en 1983. Boudé par les jurys officiels. Minshall est régulièrement plébiscité par la foule de Port-of-Spain. Ses rois et ses reines, créatures de 4 ou 5 mètres de haut animées par une seule personne (il les définit comme des «sculptures mobiles»), font maintenant partie du folklore de Trinité. Il met en soène des paraboles simples et puissantes pour ses défilés, comme The River, en 1988, où tous les participants vêtus de blanc avaient recu une pochette remplie de colorant pour changer la nature même de la procession entre son départ et son arrivée.

Peter Minshall, qui ajoute à ses autres talents le génie de l'autopromotion, tient salon sous la véranda de sa villa, dans les hauteurs de Port-of-Spain. Il boycotte le carnaval 1990, il se dit étouffé par les règlements. A la suite du triomphe de Tan Tan et Saga Boy, le roi et la reine qu'il a dessinés et fait danser, frottécollé, en 1989 - que l'on verra à Nîmes, - les autorités ont décidé que les monarques devraient être présentés séparément. On peut y voir la marque des Eglises anglicane et catholique, très influentes sur l'île, ou, tout bêtement, le conservatisme de toutes les institutions. « C'est la dernière brimade, dit Minshall, mais l'essentiel est ailleurs. L'ai toujours été convaincu que mas devait être dangereux, terrifiant. Comme le voleur de minuit, venu prendre les âmes, qui me terrorisait quand j'étais enfant. Aujourd'hui, le carnaval est devenu un business, les marcheurs piétinent des heures avant de défiler quelques mètres entre deux tribunes sur la Savane. Comment pourrait-on préserver l'énergie, la sauvazerie?».

Mais il serait étonnant que Minshall reste longtemps à l'écart. Coriolan de carnaval, le peuple ira le chercher, et mas rebondira une nouvelle fois.

THOMAS SOTINEL

\* La Feria de musique de rue de Nîmes fait venir le jeune stechhard de Trinité-et-Tobago qui jouera sur scène le 17 mai et dans la rue du 18 au 20. Les créations de Peter Minshall défilerent le 18. Egalement au programme : Arrow (soca des Bahamas), Tabou Combo (kompa haitien), FFF (funk français) et d'autres encore. Concerts gratuits le soir à partir de 21 h 30 dans les jardins de la Fontaine. Tél. : (16) 66-36-00-83.

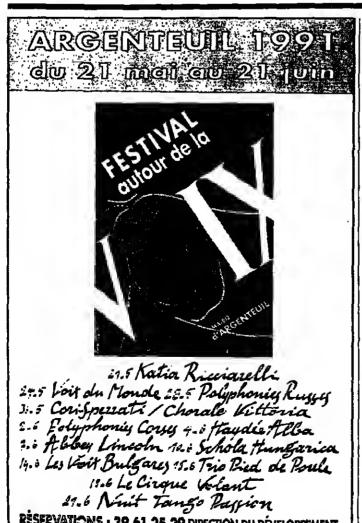

RESERVATIONS: 39 61 25 29 DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT

CULTUREL - FNAC - 3615 BILLETEL - VIRGIN MÉGASTORE

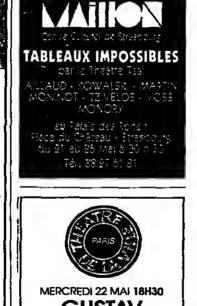



VENDREDI 24 MAI 18H30 RADOVAN **VLATKOVIC** 

Philippe Hirschhorn violon Philip Moll piano **BEETHOVEN - BRAHMS** SCHUMANN - RAVEL

65 F LOC. 42 74 22 77 2 PL. DU CHATELET PARIS 4º

